QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE - № 13730

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

DIMANCHE 19-LUNDI 20 MARS 1989

## Diabolique inflation...

financiers n'ont pas perdu de temps pour saisir la portée de l'indice des prix de gros du mois de février eux Etats-Unis. Avec une hausse de 1 % succédant à une progression similaire en jan-vier, il s'agit du rythme le plus élevé depuis le début de 1981, période dont la seule évocation fait encore frémir les esprits américaines. Les Bourses ont forte chute depuis près d'un an, tandis que les marchés obliga-taires s'effondraient. Le doller saisissait l'occasion pour se redresser fortement, les inves-tissaure profitant accura à cheque fois, de la perspective de rendements alléchants pour venir placer leur mise sur la devise américaine.

Pourtant, les jours précédents, les responsables de divers pays avaient mené avec succès leur croisade visant à conveincre les marchés que l'inflation n'était pas vaiment de retour, et que les preuves du contraire (les mauvais indices de prix mensuels enregistrés ici et là) n'étalent avait, en particulier, réussi une jolie performance en clamant que le rythme de l'inflation ne nécessitait pas de hausse des taux d'intérêt. Déjà tentés de le croire, les marchés avaient été convaincus de la véracité de ses propos grâce à la publication outre-fihin d'un indice des prix de gros en faible hausse en

Promise depuis jeurs années, cette demière Mais, d'ici là, ce « coup de clai-ron » risque surtout d'être celui d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, seul instrument jugé efficace par les gouvernements sans être trop visible... ou trop douloureux politiquement, comme le serait une réduction

directe de la consommation. Nier l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis étant devenu des conseillers économiques de la Maison Blanche, M. Michael Boskin, n'a pas mâché ses mots en déclarant qu'il ne laisserait pas « ce diable sortir de la boupille car cele demanderait trop de mai pour le faire rentrer ». Pour réussir cette opération délicate, les Etats-Unis, et les autres pays industrialisés dans leur si-lege, devront donc manier avec prudence l'arme des taux d'inté-rêt. Le souvenir du début de cette décennie, où une forte inflation et la poussée des taux avaient provoqué une récession que et l'alourdissement de la dette du tiers-monde, montre les dangers de cette

Aux Etate-Unia, certains économistes proclament que les autorités monétaires, désormais, disposent d'assez d'outils et que les marchés financiers ont gagné assez de matu-rité pour éviter une récession économique au sens traditionnel. Si l'on veut prolonger encore la croissance économique ininterrompus depuis près de sept ans, les politiques monétaires devront maintenir un aubtil équilibre entre l'inévitable haut des prix et la dose nécessaire d'augmentation des taux. La coo-pération internationale s'impose plus que jamais. (Lire nos informations, page 17.)

, . <del>. .</del>

M 0146 - 0320 0- 6,00 F

#### Le boycottage du scrutin présidentiel

## La guérilla du Salvador trouble le jeu politique

Près de deux millions d'électeurs salvadoriens sont appelés à élire, dimanche 19 mars, le nouveau président. La Démocratie chrétienne, au pouvoir, et l'Alliance républicaine nationaliste (extrême droite) s'affrontent dans un scrutin fortement troublé par la guérilla, qui, malgré son appel au boycottage, n'est toujours pas exclue d'un éven-tuel dialogue par les partis politiques.

SAN-SALVADOR de notre correspondant en Amérique centrale

Tout en maintenant le boycottage des transports, en vigueur depuis jeudi matin 16 mars, la guérilla salvadorienne a assoupli sa position à l'égard de l'élection présidentielle de dimanche. Dans un communiqué publié vendredi, le commandement général du Front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN) annonce qu'il « a ordonné à toutes ses unités de ne pas attaquer les bureaux de vote, ni les électeurs ». Il rectifiait ainsi la

position très dure défendue au cours des jours précédents. Les menaces proférées à

l'égard des participants au scrutin avaient créé un malaise évident à gauche chez les dirigeants de la Convergence démocratique qui, malgré leur alliance politique avec la guérilla, ont choisi de présenter un candidat aux élections, M. Guillermo Ungo. Celui-ci a regretté à plusieurs reprises le boycottage des transports, décrété par le FMLN, ainsi que le sabotage contre les installations électriques, car dit-il, « cela nous affectera davantage que les autres partis ».

BERTRAND DE LA GRANGE. (Lire la suite page 5.)

#### Les musulmans de France et l'affaire Rushdie

## Islam et libertés

publication en France des s'émoussait. « Versets sataniques », de Salman Rushdie, qui devait avoir lieu à Lyon, samedi 18 mars, à l'appel de cinq associations islamistes, a été interdite par le préfet de police. Le gouverdepuis le 15 mars une consultation sur l'organisation de la communauté musulmane en

Les religions sont-elles deve-nues folles ? Le paradoxe a voulu que l'année même du bicentemère des droits de l'homme ongtemps colportée, en France notamment, et non sans raisons, par une tradition positiviste et

raire de la Révolution française. (qu'elle n'a pas toujours respectés) et, après une longue ges-tation, des lois la lques, l'intégrisme revienne au galop. La vision d'un religieux archalmie. primitif, sauvage et totalitaire s'affirme. Cette image avait été

(1) Lire à ce propos le dossier publié dans l'Actualité religieuse dans le Monde du 15 mars 1989, 163, boule-vard Malesherbes, Paris-17\*.

#### La réception de M. Pierre-Jean Remy à l'Académie française

Le romancier Pierre-Jean Remy, qui occupe désormais, à l'Académie française, le fauteuil de Georges Dumézil, a été reçu sous la Coupole, le jeudi 16 mars, par M. Jacques de Bourbon-Busset. Celui-ci a retracé la carrière de l'auteur du « Sac du palais d'été ». Pierre-Jean Remy a fait l'éloge de son tradition.

Lire pages 9 à 12 le discours du récipiendaire et la réponse de M. de Bourbon-Busset.

Le Monde **RÉGIONS** 

n Les encombrements de la Tarentaise. m Un tour de France avec nos

Page 13

La manifestation contre la anticléricale dont la violence

L'historien et sociologue Emile Poulat distingue trois formes de laïcité: la laïcité « de combat » (ou laïcisme), effectivement en déclin; la laïcité « de fait » (ou sécularisation), en rapide pro-grès; la laïcité « de droit », qui, de séparation, a contribué à l'amélioration des rapports entre l'Etat et les religions. Mais aujourd'hui la laïcité de combat peut renaître, la laïcité de fait gagner du terrain, la laïcité de droit stagner.

Les intégrismes s'affichent sur toutes les scènes du monde (1) et d'abord dans les pays musulmans on catholiones.

HENRI TINCO. (Lire la suite page 8 et nos informations page 20)

oblige à nuancer les comparai-

Longs défilés silencieux de chameaux glissant dans la

nuit, au clair de lune. Spectacle assez solennel,

presque grandiose : ces rames incessantes lancées à

la file indienne, monstre sans fin, articulé, méca-

nique, évoquent je ne sais quelle bête colossale, à la

fois une et multiple, une sorte de titanesque scolo-

pendre aux panes innombrables, animée d'un rythme

lent, mais décidée, infatigable, implacable, irrésistible.

THÉODORE

**MONOD** 

MÉHARÉES

UN SEIGNEUR DU DÉSERT RACONTE...

### Le second tour des municipales

## La gauche et la droite comptent sur le «vote utile»

Le second tour des municipales, le 19 mars, donne lieu à un nombre record de triangulaires et même de quadrangulaires : il n'y aura de duel que dans 66 des 172 villes de plus de 20000 habitants restées en ballottage après le premier tour. Face au maintien des Verts et du Front national, la gauche et la droite comptent sur le « vote utile » et la mobilisation des abstentionnistes.



Lire page 6 l'article d'ANNE CHAUSSEBOURG.

#### Le congrès du PC italien

Les communistes en route vers le socialisme doux.

#### Changement à la tête d'Elf

M. Le Floch-Prigent succéderait à M. Pecqueur en juin prochain. **PAGE 17** 

### **Yves Jobic** à la question

Les relations entre le commissaire et la famille Moustafa.

PAGE 8

Le sommaire complet se trouve en page 20

Le poids des écologistes des deux côtés du Rhin

# L'autre Europe verte

Verts français et Verts alle- sons. Avec 13,9% des voix à devant le Parti libéral, qui a mands ont connu des évolu- Rennes, les Verts n'obtiennent perdu son monopole de parti tions différentes mais se retrouvent à l'échelle de l'Europe sur les mêmes positions différentes mais se que quatre strapontins au conseil municipal, alors qu'à Francfort, avec 10% des voix, ils obligent les socieux de les socieux

Par un curieux mouvement de tions locales en France et en Allemagne ont fait apparaître des monvements convergents dans les deux pays. Les élections de Berlin-Ouest et de Francfort ont révélé en RFA une brusque percée de l'extrême droite, qui semble stabilisée en France; les municipales françaises remettaient les Verts à l'ordre du jour sur la scène politique française. « Les Français eux aussi verdis-sent », notaient mardi 14 mars le Suddeutsche Zeitung de Munich dans son commentaire sur le premier tour des élections fran-

La différence des systèmes électoranx dans les deux pays

pour former une coalition et sont en position d'obtenir plusieurs postes d'adjoints, Daniel Cohn-Bendit espérant bien ainsi devenir chargé de la culture.

La proportionnelle - dont les écologistes français profitent aux municipales, mais qu'ils n'ont eu qu'une occasion, en 1986, d'expérimenter aux législatives - a puissamment contribué à consolider le mouvement des Verts ouest-allemands. Présents au Bundestag depuis 1983 déjà, ils sont aniourd'hui, contrairement à toutes les prédictions, une composante à part entière de la scène politique. Malgré leurs déchirements, leurs résultats électoraux ont été ces dernières années d'une remarquable stabilité et ils constituent désormais la troisième force politique du pays,

perdu son monopole de parti charnière. Comme le montrent la forma-

l'exécutif local, où les Alternatifs ont obtenu trois portesenilles de sénateurs, on encore les discussions en cours à Francfort, la scène politique a considérablement relativisé l'épouvantail rouge-vert. Le SPD, pour lequel une telle éventualité était tabou il y a quelques semaines encore, n'écarte plus une coalition avec les Verts à Bonn si les deux partis gagnent les élections législatives prévues pour la fin de 1990. Les Verts ont fait, il est vrai, leur partie du chemin. Après des amées d'empoignades, les «réalistes», partisans d'une alliance avec le Parti socialdémocrate, ont obtenu gain de cause lors du dernier congrès du parti, en février, à Duisbourg. HENRI DE BRESSON.

(Lire la suite page 7.)

#### La polémique sur Béghin-Say

## M. Jean-Marc Vernes s'explique

Répondant aux attaques « injustifiées et malveillantes », M. Jean-Marc Vernes, président de Béghin-Say, filiale de Gruppo Ferruzzi, présentera le 28 avril, sur la demande de la Commission des opérations de Bourse, à ses actionnaires un rapport justifiant les opérations d'achat et de vente (à perte) d'actions Montedison réalisés en 1987.

Ces « attaques » avaient été lancées début février, en pleine affaire Pechiney, et M. Jean-Marc Vernes - proche de M. Jacques Chirac - y a toujours vu des intentions politiques. Le président de la République lui-même n'avait-il pas, au cours de l'émission ∢ Sept sur sept » du 12 février, sur TF 1, dénoncé l'affaire « Béghin-Say, qui représente pour les petits actionnaires une perte de 865 millions de

Les petits porteurs en question apprendront, le 28 avril, que cette perte, selon la version de M. Jean-Marc Vernes, est la conséquence non d'une simple manipulation boursière, mais de l'esquisse d'un grand dessein industriel. Par ailleurs, le président du groupe sucrier invoque les gains fiscaux appréciables que cette moins-value a entraînés. Il n'y aurait donc, selon lui, pas ∢ d'affaire Béghin-Say », la filiale du géant italien du sucre Ferruzzi s'abritant derrière les conséquences du krach d'octobre 1987.

Ces explications sont accueillies avec un demi-sourire dans les milieux financiers, qui s'étonnent de l'absence, dans le rapport de M. Vernes, de l'actionnaire majoritaire Ferruzzi, connu pour son savoir-

(Lire page 17 l'article d'YVES MAMOU.)

TERRES D'AVENTURE

A L'ETRANGER: Algéin, 4,50 DA; Murco, 6 dr.; Turkin, 700 m.; Allemagne, 2,50 DM; Auriche, 20 soh.; Solgique, 40 fr.; Carada, 1,95 \$; Antilion/Réunion, 7,20 F; Côta-d'hoire, 315 F CFA; Demanant, 11 kr.; Espagne, 175 per.; G.-B., 80 p.; Gricupal, 140 erc.; Sánágal, 335 F CFA; Solde, 14 cr.; Suiten, 1,80 fr.; USA (NY), 1,50 \$; USA (others), 2 \$.

7, RUE DES ITALIENS, 76427 PARIS CEDEX 09 Tél.: (1) 42-47-97-27 Télex MONDPAR 650 572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81

Edité par la SARL le Monde

Hubert Beave-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985)

Durés de la sactisé : cent ans à compter du 10 décembre 1944. Capital social:

620 000 F Principaux associés de la seciété : Société civile « Les rédacteurs du Monde » « Let renactions on morme -Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Mondo-Entreprises, MM. André Fontaine, géran et Hubert Beuve-Méry, fondai

Administrateur général : Bernard Wonts. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



5, rue de Montinsury, 75007 PARIS Tél : (1) 45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Tiles MONDPUB 206 136 F

Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration

emission paritaire des journaux et publications, a° 57 437 ISSN : 0395 - 2037

et index du Monde au (1) 42-47-89-61

Le Monde TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Tepez LEMONDE ou 36-15 - Tepez LM ABONNEMENTS

BP 507 09 **75422 PARIS CEDEX 09** Tél.: (1) 42-47-98-72

|    | PANCE   | Man    | SUBSE.          |         |
|----|---------|--------|-----------------|---------|
| 3  | 365 F   | 399 F  | 504 F           | 760 F   |
| -1 | 728 F   | 762 F  | 972 F           | 1 400 F |
| ,  | 1 030 F | 1000 F | 1 <b>46</b> 4 F | 2040 F  |
| im | 1 300 F | 1300 F | 1 <b>30</b> 0 F | 269 F   |

**ÉTRANGER:** Par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL 3615 LEMONDE

code d'accès ABO PORTAGE: Pour tous renseignements: tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

D'ABONNEMENT **DURÉE CHOISIE** 

Code postal :\_ Localité :.

Prénom:

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms proprès en capitales d'Imprimerie.

Il y a soixante-dix ans

# La «Commune» hongroise de Béla Kun

INGT ET UN MARS 1919. Au Dépôt central de Budapest se tient une réunion insolite, celle de la direction du Parti communiste. Les quatorze participants sont tous des détenus politiques, emprisonnés sur ordre du counte Mihaly Karolyi, président de la

Depuis le 31 octobre 1918, la monarchie austro-hongroise disloquée est remplacée par un régime bourgeois. Mais les ociaux-démocrates s'entendent mal avec les communistes : selon ces derniers, les réformes introduites sont insuffisantes « pour briser l'aristocratie et le grand capital ». Des manifestations éclatent dans la capitale : le 20 février, les principaux meneurs sont arrêtés par la police. Parmi eux Béla Kun, âgé de trente-trois ans, jeune avocat, prisonnier de guerre rentre de Russie et surtout l'un des fonda-teurs du PC, président de la fédération des groupes étrangers près du comité central du Parti bolchevique.

Toute la journée, l'attente fiévreuse se prolonge à Budapest privée de quotidiens en raison d'une grève des typographes. Des rumeurs se répandent : des personnes « bien informées » parient d'un « assaut imminent » du Dépôt central par des ouvriers du centre industriel de Cepel, pour libérer les « représentants authentiques du prolétariat tenus captifs par la

En fait, mandaté par le président Karo-lyi, c'est Jenō Landler, l'un des leaders de l'aile gauche des sociaux-démocrates, qui rend visite en début d'après-midi à Béla Kun dans se cellule. Pour lui offrir le pou-

Aucun doute n'est permis : le « comte rouge », surnom donné à Mihaly Karolyi, est débordé. Dans une proclamation adressée au peuple à peu près au même moment pour annoncer sa démission, il affirme qu'« on ne peut assurer l'ordre et la sécurité que si le prolétariat prend le pouvoir en main ». Et pour souligner qu'à la menaçante anarchie de la production » s'ajoute la gravité de la situation politique internationale de la Hongrie.

En effet, les vainqueurs de la guerre mondiale et leurs alliés est-européens s'impatientent. Vingt-quatre heures avant la démission du comte Karolvi, le lieutenant-colonel Fernand Vyx du quar-tier général des forces de l'Entente installé à Belgrade, accompagné de plusieurs officiers anglais, américains et italiens, est reçu à la présidence. Porteur d'une note du général Paul de Lobit, commandant en chef, le lieutenant-colonel fixe les limites des territoires qu'avant même la signature des traités de paix la Hongrie doit céder à la Tchécoslovaquie et à la Roumanie. Ultimatum inacceptable pour un homme d'Etat digne de ce nom.

#### Les Occidentaux bostiles

Des documents contradictoires relatent les circonstances de la démission du gouvernement et celles du transfert du ponvoir aux communistes. Mihaly Karolyi reste encore quelque temps en Hongrie, mais sans jouer un rôle quelconque dans la suite des événements (1). Dans la soirée du 21 mars, Béla Kun et ses amis sortent de prison. C'est l'annouce officielle de la fusion des partis social-démocrate et communiste, qui preament le nom commun de Parti socialiste de Hongrie, tout en adop-tant les conditions posées par les communistes en ce qui concerne le programme provisoire (2).

Le premier jour de la « Commune » est aussi celui du printemps. Une foule joyeuse défile sur les grands boulevards; plusieurs dizaines de personnes entonnent en chœur l'Internationale et la Marseillaise. Réunis dans la grande salle de l'hôtel de ville, les militants approuvent la composition du conseil gouvernemental

révolutionnaire de treize membres présidé par Sandor Garbai. Mais le « chef » est Béla Kun, commissaire du peuple chargé

du poste-clé des affaires étrangères. La conjoncture internationale est plutôt défavorable, et pas seulement en raison de l'attitude hostile des Occidentaux à l'égard du nouveau régime. Certes, l'adoption au premier congrès du Komintern réunissant du 2 au 6 mars à Moscou cinquante-deux délégués venus de vingt et un pays - d'un manifeste annonçant le début d'une « nouvelle ère révolutionnaire » encourage les dirigeants de la « Commune ». De même que l'éclatement

la France, se montrent de plus en plus préoccupés par l' « extension du bolchevisme » en Europe centrale et veulent établir un « cordon sanitaire » autour de la république des Conseils.

#### Les « gars de Légine »

Cette république se montre impitoyable avec ses ennemis : la mise en œuvre des réformes s'accompagne de la pratique de la terreur dirigée par un détachement spécial du ministère de l'intérieur surnommé les « gars de Lénine ». En quelques



Bela Kun vers 1925.

des mutineries parmi les marins français de la mer Noire. Mais, à peu près au même moment, se produit l'échec de la révolution à Berlin : les spartakistes probolcheviques sont écrasés, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht massacrés.

s'installe. Début de la nationalisation des usines, des banques, des mines, des chemins de fer et des propriétés terriennes de plus de 100 arpents (57 hectares). Cette dernière mesure sera plus tard reprochée à Béla Kun par les Soviétiques : au lieu de distribuer des terres aux paysans, les diri-geants les attribuent à des coopératives. Erreur tactique.

Cependant, au début, la « Commune », dont plusieurs décisions permettent l'augmentation du niveau de vie des couches les plus défavorisées, bénéficie d'un certain soutien populaire. « 100 000 propriétaires occupent les villas et appartem des aristocrates», se félicite le Voros Ujsaq (Gazette rouge). La grande préoc-cupation reste néanmoins la situation militaire. Dès le 16 avril commence l'offensive conjointe des armées des pays voisins.

Les puissances alliées n'ont-elles pas reconnu en 1916 (par le traité de Bucarest) la « justesse » des revendications roumaines sur la Transylvanie? Sans oublier les autres parties de la Hongrie au nord et au sud envalues par les Tchèques et les Serbes. Mais la résistance populaire s'organise. L'armée rouge des ouvriers et des paysans défend l'indépendance nationale. Les pays occidentaux, et notamment

semaines les excès commis vont ternir l'image de marque de la «Commune», même parmi ses partisans.

Si, dans le domaine militaire, quelques victoires sont remportées à Kassa (aujourd'hui Kosice en Tchécoslovaquie), Budapest éclatent les divergences entre représentants des différents courants qui composent la direction hétérogène du régime. Peu après cette réunion agitée, un autre congrès, celui des Conseils, promulgue une nouvelle Constitution : la Hongrie devient une « république des Conseils socialistes fédératifs ».

Lénine adresse son salut aux « hommes politiques des soviets hongrois qui le remplissent d'enthousiasme et d'allégresse », et la Pravda inaugure une rubrique spéciale consacrée aux nouvelles de Budapest. D'aucuns espèrent que les unités de l'armée rouge qui combattent en Ukraine feront leur jonction avec celle de l'armée rouge hongroise, sauvant ainsi la révolu-

Une illusion qui ne durera pas long-temps. Car l'étau se resserre sur la « Commune», combattue par l'Entente et ses alliés de l'extérieur et les forces conservatrices de l'intérieur. Le 23 juin, un drapeau rouge est brûlé à Budapest ; un premier monvement hostile est réprimé. Mais Tchèques et surtout Roumains préparent leur intervention décisive. Le 5 juillet, les experts de la conférence de paix réunis à Paris examinent les modalités d'une action militaire.

Pendant ce temps se regroupent, tout d'abord à Arad et ensuite à Szeged, deux villes hongroises placées sous contrôle français, les adversaires politiques de la république des Conseils. Les 20 et 21 juillet, les syndicats européens organisent des mouvements de solidarité pour la défense de la « Commune ». Mais le succès de cette action internationale sera limité en Grande-Bretagne et surtout en France, où le gouvernement a promis des conces politiques à la CGT, l'amenant en dernière minute à retirer l'ordre de grève.

Les événements s'accélèrent. A Budapest, la mission diplomatique italienne sert de centre aux « contrerévolutionnaires ». Isolé, en perte de vitesse, Béla Kun s'adresse à Lénine pour obtenir cette réponse laconique : « Nous faisons tout le possible pour aider nos amis hongrois, mais nos forces sont limitées. » En effet, la situation de l'armée rouge s'aggrave en Ukraine et il n'est plus question de fusion.

La fin s'approche. 1er août 1919, 15 heures : dernière réunion du conseil gouvernemental à Budapest. Applaudi à son arrivée dans la salle, Béla Kun, homme brisé, épuisé, prononce un dis-cours chargé d'émotion. Ses dernières paroles : « Nous allons reprendre la lutte plus tard, avec un prolétariat plus mûr. >

Dans un télégramme adressé à Lénine, Béla Kun reconnaît son échec et annonce la formation d'un gouvernement composé de socialistes de droite pour expliquer avec beaucoup d'amertume que le « tournant » résulte de la décomposition de l'armée et de l'attitude des ouvriers euxmêmes face à la dictature du prolétariat.

## « Conspiration trotskiste»

Après cent trente-trois jours de « Commune » et quelques semaines d'un régime intérimaire, le « gouvernement national » de l'amiral Horthy entre en scène, sous les applaudissements des vainqueurs de la grande guerre. La tragédie hongroise peut continuer. Le traité de Trianon prive le pays des deux tiers d'un territoire millénaire : trois millions et demi de Hongrois sont exclus des nouvelle frontières, ce qui, jusqu'à nos jours, aggrave sensiblem les antagonismes entre pays voisins, notamment entre la Roumanie et la Hon-

Certains des dirigeants de la «Commune » se retrouvent en Russie. Pendant quelques années, Béla Kun, commissaire politique aux armées du Sud, poursuivra son combat révolutionnaire. Plus tard, avec d'autres, il sera accusé d'avoir participé à une « conspiration trotskiste contre l'Internationale » et condamné à mort. Sa réhabilitation coïncide avec le vingtième congrès du PC soviétique en 1956. Il y a six semaines seulement, le 11 février 1989, contredisant la version avancée pendant trente-trois ans, Moscou fait savoir que, selon de «récentes découvertes», Béla Kun a été condamné à mort par le département militaire de la Cour suprême de l'URSS, le 29 août 1938, et exécuté le même jour, et n'est donc pas mort en prison le 30 novembre 1939.

Vraisemblablement, d'autres « découvertes » vont suivre. Mais il est d'ores et déjà certain que la répression stalinienne a fait plus de victimes parmi les dirigeants de la « Commune » (dont l'histoire impartiale et exhaustive reste à écrire) que la période dite contre-révolutionnaire des années 1920-1944...

#### THOMAS SCHREIBER.

Rentré en 1945, il sera nommé à l'ambes-sade à Paris. Mais en septembre 1949, en signe de protestation coutre la condamnation de Laszlo Rajk, il démissionne pour finir sa vie en exil à Vence, en 1955.

(2) Cf. Mikles Moinar: De Béla Kun à Janos Kadar. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Institut universitaire des hautes études internationales, 1987.

# Le Monde L'EDUCATION

## LE PALMARES DES PREPAS

Comment s'inscrire dans une prépa aux écoles scientifiques, littéraires, commerciales, ainsi qu'à l'IEP de Paris. Où et comment déposer sa candidature, compte tenu de son dossier scolaire. Concours par concours, les prépas les plus performantes. Un dossier pratique complet.

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

## Le Monde

LUNDI 20 MARS (NUMÉRO DATÉ MARDI 21)

## SUPPLÉMENT SPÉCIAL EMPLOI

30 pages d'annonces des centaines d'offres d'emploi pour les cadres

ATTENTION : ce numéro est publié avec le Monde Economie en cahier séparé. N'oubliez pas de le demander à votre marchand de journaux

هكذا من الأصل

# Etranger

« nourrissent l'espoir d'une déli-

quescence à l'intérieur même du parti », on encore qui sonhaiteraient

voir les petits partis non commu-nistes alliés au régime jouer un rôle de contre-pouvoir, M.Zhao a tenn à

réitérer les règles du jeu : « Les rela-

les huit partis démocratiques ne sont pas des relations entre un parti

au pouvoir et des partis d'opposi-

tion. On applique, en Chine, le sys-tème de coopération et de consulta-tion politique sous la direction du Parti communiste. » Gardo à vons,

fixe ! pour les deux membres de ces

partis non communistes, MM. Li Peiyao et Hong Fuzeng, qui vien-

nent d'être respectivement nommés vice-ministres du travail et de l'agri-

Le discours, prononcé par le secrétaire général du PCC le 28 jan-vier à l'issue d'une session de l'école

supérieure du comité central -

organisme qui est censé recycler les élites communistes d'aujourd'hui et

préparer celles de demain, - a, du

Selon le tract, les intéressés seraient

actuellement « aux arrêts de forte-resse ». Ce tract accusait le ministre

d'Etat Jean Collin d'avoir voulu

mettre l'armée sénégalaise au ser-vice du Parti socialiste au pouvoir.

D'autre part, la grève observée depuis le 11 février par les profes-seurs de l'université de Dakar s'est

éteadne vendredi aux écoles pri-

maires et secondaires du pays à l'appel du Syndicat unique des cuscignants du Sénégal (SUDES).

Largement majoritaire, celui-ci a

demandé à ses militants de cesser le

travail pour quarante-huit heures, avec possibilité de reconduire le

monvement entre les 20 et 25 mars, veille des vacances de Pâques.

La poursuite de la grève à l'université, qui entrera lundi dans sa sixième semaine, fait planer la

menace d'une seconde « année blan-

Conçu par l'architecte ivoirien

d'origine libanaise Pierre Fak-

houry, l'ouvrage se veut une ficièle réplique de la besilique Seint-Pierre de Rome. Le coût du chantier est évalué à 40 milliards

de francs CFA (800 millions de

Le président ivoirien, dont le

pays ne peut plus assumer le service de la dette extérieure et qui plaide en faveur d'une remise de la dette des pays incapables de payer, a réaffirmé que ce monu-ment était construit avec ses

propres moyens > financiers.

CHINE: la montée de la contestation

## Le chef du PC lance un vigoureux rappel à l'ordre

Le chef du PC chinols a déclaré, vendredi 17 mars, qu'« une minorité de sécessionnistes » n'avait pas « remoncé » à ses objectifs et a appelé à la « vigilance » en dépit d'un retour à la « stabilité ». De son côté, la Pravia a clairement cautionné la souveraineté de la Chine sur le Tibet, réfutant contre « pur mensonge » les accusations portées contre

PÉKIN

de notre correspondant

Le vigoureux rappel à l'ordre qu'on presentait devant l'agitation contestataire croissante en Chine est venu. Il a pris la forme d'un discours

vieux de sept semaines du chef en titre du Parti communiste, M. Zhao

Ziyang, publié vendredi 17 mars par tous les principaux journaux offi-ciels, à la veille de l'ouverture de la

session annuelle du Parlement ce week-end, puis d'une diatribe contre les étrangers, publiée samedi 18 mars par l'agence officielle Chine nouvelle.

« La Chine ne peut pas instaurer

le multipartisme, et elle n'a ni les moyens, ni le besoin, de se doter de partis d'opposition », y déclare en particulier M. Zhao. Le successeur désigné de M. Deng Xiaoping va droit au but : « Dans la réforme du custième politique le setting de la settine de la constant de la

système politique, la position du parti au pouvoir ne peut pas chan-

ger. » Et pour ceux, membres du

parti communiste ou non, qui

Dakar. - Quatre officiers supé-

rieurs sénégalais ont été arrêtés ces

derniers jours au Sénégal, tandis que l'ancien chef d'état-major de

l'armée, le général Joseph Tavarez De Souza, devenu ambassadeur du Sénégal en RFA, aurait été rappelé

à Dakar et mis à la retraite d'office,

a-t-on appris de très bonne source vendredi 17 mars à Dakar. Aucune

confirmation n'a pu être obtenue de

source officielle sur ces sanctions dont on ne connaît pas le moțif.

d'urgence à la suite des troubles consécutifs à l'élection présidentielle

- le corps des parachutistes, celui des blindés et celui des commandos.

Le quatrième s'occupait de l'inten-dance, le général Tavarez De Souza

assumait alors les fonctions de chef

some de l'Elysée, qu'il souhaitait

« offrir au pape et au Vatican » la.

besilique monumentale qu'il fait

construire dans sa localité natale

Interrogé sur son prochain voyage à Rome, le doyen des chefs d'Etat proposer au Saint-

qu'il a trait proposer au Siant-Père d'accepter ce don », « S'il accepte, le basilique n'appartien-dra plus à la Côte-d'Ivoire et encore moins à moi. C'est le

pape qui décidera de la date de la consécration de la basilique, dont la construction sera termi-

de Yamoussoukro.

EN BREF

d'état-major de l'armée.

Un tract circulant ve

Trois de ces officient dirigenient en avril 1988 - époque de l'état

**Afrique** 

SÉNÉGAL

**Arrestation d'officiers** 

Dakar et signé d'un « groupe d'offi-ciers et de sous-officiers » deman-dait la libération du général Tavarez De Souza et d'autres officiers, sans en préciser le nombre ou l'identité.

COTE-D'IVOIRE

M. Houphouët-Boigny va offrir au pape

la basilique de Yamoussoukro

En visite privée à Paris, le pré-sident Félix Houphouët-Boigny a indiqué, vendredi 17 mars à sa concu par l'architecte ivoirien

Pékin d'avoir illégalement occupé la région. A Paris, le même jour, l'ambassade de Chine a exprimé son «vif mécoutentement» et son «regret» à la suite d'un communiqué sur la situation au Tibet de M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire. Ce dernier avait exprimé, landi, son

port aux formules ampoulées habi-

tuellement opposées par le régime à la contestation. Sa publication tar-

dive, en vertu d'une habitude bien

établic à Pékin, laisse entendre que le pouvoir commence à se rendre

compte que la situation lui échappe

non seulement sur le plan économi-que, mais aussi sur le plan politique.

Un néo-autoritarisme

cent à faire flotter l'idée, par l'intermédiaire de la presse pro communiste de Hongkong, que la Chine a besoin d'un « néo-

autoritarisme », idée encore floue mais qui semble faire allusion aux

pouvoirs énergiques du monde capi-

wan et Singapour notamment. M. Zhao a semblé écarter de la

main cette éventualité en se livrant à

une vibrante apologie des accomplis-

sements du Parti communiste et en

scancius de Parti cumumiste et en soulignant qu'il n'y aveit « pas besoin de chercher de nouvelles ordonnances médicales » pour les maladies dont souffre la Chine.

Cette tentative de retour à la fermeté vise aussi à baliser au plus serré la session annuelle du Parle-

ment, qui risque fort de ne pas donner lieu cette année aux frissons

démocratiques qu'on avait pu

constater l'an dernier. La situation

économique et sociale ne s'y prête

guère, comme l'ont montré en parti-culier ces dernières semaines les

ruées de travailleurs des campagnes,

démobilisés par le coup d'arrêt infligé aux industries rurales, sur

plusieurs villes de Chine, en quête

Preuve supplémentaire de

l'inquiétude régnant au sommet, les autorités ont interdit aux journa-

listes chinois, dont certains moutrent

ces derniers temps une envie mar-

d'un emploi temporaire.

aliste asiatique, Corée du Sud, Tai-

Face à cette déliguescence, certains théoriciens de Pékin commen« émotion » et sa « profonde inquiétude » à propes de la situation au Tibet et préconisé l'envoi d'« observateurs neutres». « Il s'agit là d'un acte inamical qui constitue une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine », a déclaré un porte-parole de l'ambassade au lendemain d'une démarche faite par l'ambassadeur auprès du Quai d'Orsay.

collègnes occidentaux, de poser aux dirigeants des questions embarrassantes. Le régime a anssi imposé à la presse officielle un black-out com-plet sur les questions de dissidence per sur les questions de disanceixe pouvant être soulevées par certains députés, qui ont signé les pétitions pour la libération des prisonniers politiques. Une troisième pétition en ce sens circulait depnis quelques jours, signée par plus de quarante intellectuels du domaine des sciences politiques et des journa-listes en vue. Cenx-ci ont expliqué leur geste par la volonté de dissiper des « rumeurs » que les signataires reprochent au gouvernement de faire circuler pour accuser les étrangers d'être à l'origine de la campagne pour l'élargissement des « contre-révolutionnaires ». Cer-tains ont jugé cette accusation insul-tante pour les signataires des précé-

#### Mise en cause des étrangers

dentes pétitions.

De « rumeur », la mise en cause pour l'amnistie des prisonniers poli-tiques est pourtant devenue accusation en toutes lettres avec le commentaire au vitriol publié samedi par Chine nouvelle. «Le peuple chinois a trop souffert des invasions étrangères avant la libération du pays », y lit-on notamment. « Beaucoup de problèmes et de difficultés existent [a l'houre actuelle], mais ce sont là les affaires intérieures de la Chine, que le peuple chinois réglera par lui-même. Aucun étranger n'est autorisé à s'en mêler. >

La veille, un responsable du tribu-nal de la municipalité de Pékin, qui avait condamné à quinze ans de pri-son, en 1979, le dissident Wei Jing-

quée de suivre l'émulation de leurs sheng, dont le nom est au centre de cette campagne, avait excht catégo-riquement toute possibilité d'amnis-

tie à son sujet, en déclarant d'un même souffle que l'intéressé n'était mullement « un prisonnier politi-que », catégorie censée être absente de l'univers pénitentiaire chinois, « mais plutôt un contrerévolutionnaire ». Quant à l'astro-physicien dissident Fang Lizhi, il se trouve accusé, samedi, par le Quoti-dien du peuple d'avoir fait le fier devant la police lors de l'incident du banquet du président Bush, le

Ce durcissement soudain souligne

a contrario une perte d'autorité. Parmi les signataires d'une des pétitions figurent des savants aussi éminents que le professeur Wang Jingchang, un des pères du programme nucléaire chinois. Des journalistes de la presse officielle ne se gênent pas, en privé, pour juger « inepte » le raidissement en cours. Et même dans les dépêches de l'agence Chine nouvelle, autrefois fidèle perroquet du parti, on pouvait lire encore jeudi une perfide mise en cause du régime pour sa lenteur à donner à la presse officielle les moyens d'exercer le rôle de supervision qu'on dit vonloir lni conférer désormais. Les médias du régime sont empêchés de jouer ce rôle en raison des « ingérences des autorités supérieures » et de « la prédominance d'une pensée arté-rée », grognait l'agence. Et de déplo-rer qu'une loi sur la presse n'ait pas encore été introduite en Chine - sa rédaction piétine depuis plus d'un an

- car c'est, écrit-elle, « le seul moyen pour protéger une presse efficace dans une société démocratique ». Le ver, cette fois, est dans le fruit, et on peut douter de l'efficacité des avertissements de M.Zhao.

FRANCIS DERON.

#### **AFGHANISTAN**

#### Washington « soutient fermement » la résistance et le Pakistan

Le département d'Etat américain a vivement réagi, vendredi 17 mars, aux accusations portées la veille par l'ambassadeur soviétique à Kaboul, M. Ionili Vorontsov, selon lequel l'attitude de Washington et d'Islamabad en Afghanistan faisait crain-dre le décleuchement d'un conflit régional (le Monde du 18 mars).

« M. Vorontsov ne peut pas réécrire l'histoire. Plus personne n'a de doutes en ce qui concerne les ori-gines du conflit afghan , a déclaré M. Charles Redman, porte-parole du département d'Etat.

#### Des « armes de terreur »

Il a ajouté que le Pakistan « avait le soutien total des États-Unis » et dénoncé les livraisons de matériel de guerre soviétique à Kaboul, notam-ment de missiles Scud, « armes de terreur ».

Il a rappelé que « la position des

Etats-Unis était toujours de soute-nir fermement la résistance et qu'ils faisaient le nécessaire » à ce sujet. Entre-temps, Kaboul a qualifié de « trahison » la décision de l'Organisation de la conférence islamique (OCI) d'accorder un siège à la résistance afghane. Sur le terrain, les moujahidins continuent de pilon-ner l'aéroport de Jalalabad. Un porte-parole officiel a déclaré, ven-dredi à Kaboul, qu'environ 8 200 roquettes et obus avaient déjà été tirés sur Jalalabad, dont 7 000 sur son aéroport. De son côté, l'aviation de Kaboul aurait multiplié les raids contre les positions de la résia-

tance. - (AFP/AP.)

• TNDE : le rapport secret sur l'assassinat d'Indira Gandhi va être publié. - Le premier ministre indien a annoncé, le vendredi 17 mars, par un message au speaker de l'Assemblée nationale, la décision du gouvernement de rendre public le texte intégral du rapport confidentiel de la commission Thakkar sur l'assassinat d'Indira Gandhi (le Monde du 18 mars), comme le lui demandait l'opposition. Le texte sera sur le bureau du speaker de l'Assemblée nationale lundi. -- (Corresp.)

Françoise Dolto

**Enfances** 

# de Béla Kun

500 2

Water the second 

- C. T. E 2013 10 mg 10 m 45 m 77. 21. 

Street, and the street states 1.0 and the second second

Market Committee State of the state 9. La 19.55 1885 (Cat 122)

Le Monde

A STATE OF THE STA SUPPLÉMENT PECIAL EMPLOI

Continue of the said of the

Depos & supplicate

que l'« exercice des droits de la défense est très difficile et, dans cartains cas, rendu illusoire ». ALGÉRIE : quatre morts dans l'effondrement d'une passe-

 AFRIQUE DU SUD : une ment effondrée, entraînant avec elle visite d'avocats de la cour de Paris. - Une délégation de l'ordre plusieurs centaines de personnes. Chaque vendredi des milliers de jeunes empruntzient cette passerelle des avocats à la cour de Paris, conduits par le bâtonnier Philippe Lafarge, vient de se rendre en Afrique obligé pour franchir l'oued El-Harrach du Sud. Elle a regretté de ne pas avoir été autorisée à rendre visite à Nelson Mandela et elle a constaté que a cédé sous le poids des que « l'état d'urgence [mettait] en hommes et des ans. - (Corresp.). cause les libertés fondamentales » et

 OUGANDA : exécution de trois anciens collaborateurs d'idi Amin Dada. - Trois anciens collaborateurs du dictateur déchu de l'Ouganda, Idi Amin Dada, ont été pendus mercredi 15 mers à Kampala, relle. - Quatre personnes ont .- t-on appris de bonne source. Parmi trouvé la mort, vendredi 17 mars à eux figure l'ancien chef de la police El-Harrach, dans le benièue algéroise, lorsqu'une passerelle enjampendaisons en Ouganda depuis bant un cours d'eau s'est brutaie-



Orient Extrême Une vie en Asie

Robert Guillain

Jean-Loup Chiflet Sky my husband! Ciel mon mari!







Hervé Hamon Patrick Rotman Tant qu'il y aura des profs

François de Closets Tous ensemble

:: :

Adieu Marx, Engels, et toute la sainte trinité! Le Parti communiste italien (PCI) coupe les ponts, largue les amarres et s'en va bourlinguer dans les eaux encombrées du réformisme bon teint. Celui qui, espère-t-il, lui permettra de reprendre son voyage au long cours vers les rivages à lui inconnus du pouvoir en

Un tiers des voix aux élections européennes de 1984, 27 % aux dernières législatives et 21,2 % lors des consultations provinciales partielles de 1988. Le dilemme du premier entre autres, à ces trois chiffres.

Semedi 18 mars, à Rome et pour quatre jours, plus de mille délégués au dix-huitième congrès du parti devront entériner la nouvelle stratégie et dire si oui ou non ils sont prêts, pour survivre, à passer sur le cadavre de leur

Si la suggestion de M. Giorgio Napolitano, « ministre des affaires étrangères » du PCI et chef de caux qu'on appelle « les sociauxdémocrates du communisme », est en effet retenue, le parti aura bientôt changé de nom. « Parti du travail » ou « de la gauche unie », peu importe au fond. L'abandon du sigle naguère sacro-saint couronnera l'évolution, pour ne pas dire la révolution, de ce communisme italien oui n'a iamais été tout à fait comme les autres et qui, aujourd'hui, est en quête d'une nouveille identité.

Secrétaire général depuis juin dernier, cinquente-quatre ans, du style et de la ténacité, M. Achille Occhetto a une obsession avouée : reconstruire la « maison commune de la gauche » en Italie et proposer enfin aux électeurs une « alternative crédible » au gouvernement, monopolisé depuis quarante ans par la Démocratie chrétienne et ses différents

Problème. Le Parti socialiste de M. Bettino Craxi qui, lui, participe au gouvernement et qui pèse aujourd'hui entre 15 et 18 % de l'électorat, est d'accord pour la « maison commune » à condition d'en être le patron. Sur ce point, ce sont les umes qui finiront bien par trancher, et toute la stratégie de M. Occhetto vise évidemment à les séduire. Condition nécessaire, selon l'actuelle direction : ne plus faire peur aux bourgeois, puisque l'Italie se reconnaît majoritairement en eux.

déblaiement se poursuivent dans les débris de la Tour civique,

majestueux beffroi de 78 mètres

qui s'est effondré vendredi 17 mars. En fin de journée, deux

survivants - dont un barbier

qu'on avait cru mort – et deux

corps avaient été dégagés des gra-

vats : celui d'une femme de

cinquante-deux ans qui tenait un

• RECTIFICATIF. — Dans nos éditions du 17 mars, dans l'article

consecré aux manifestations de Budapest, nous avons écrit par erreur

que la révolution hongroise du 15 mars 1848 avait suivi la Com-mune de Paris. Il ne s'agissait évi-demment pas de la Commune... de

1871, mais des journées de février 1848 à Paris.

Selon l'Eurobaromètre L'adhésion

à l'unification européenne

se consolide

de plus en plus favorables à l'idée d'unification européenne, selon l'Eurobaromètre (1) qui vient d'être

publié par la Commission des Com-

Ainsi, à l'automne 1988, 48% des

Britanniques estimaient que l'appar-tenance de leur pays à la CEE était une bonne chose, contre 37% au printemps. L'évolution est de dix

coints an Danemark, où l'on passe

proportion de favorables atteint

de 37% à 47%, ainsi qu'en RFA où

« Vis-à-vis des efforts d'unifica-tion de l'Europe occidentale », 34% des Français se diseut « très favora-

bles = (ils étaient 29% au prin-temps), 52% « plutôt favorables »

(55% au printemps), 6% « plutôt défavorables » et 2% « très défavo-

rables .. Les plus récalcitrants sont

les Danois (15% de « très défavora-

bles - et 38% de « plutôt favora-bles - ), les plus enthousiastes les Italieus (37% de « très favorables » et 53% de « plutôt favorables »).

(1) L'Eurobaromètre est une enquête réalisée par des institute

réalisée par des instituts nationaux spé-cialisés, tous membres de l'European Onmibus Survey. Dans le cas présent,

11795 personnes agées de quinze ans au moins out été interrogées, chez elles, du 17 octobre au 21 novembre 1988.

nunsutés européennes.

59% au lieu de 49%.

Les ressortissants de la CEE sont

de haut édifié au onzième siècle

deux morts, deux disparus

Pavie. – Les travaux de kiosque à journaux et celui d'une sblaiement se poursuivent dans employée de magasin : tous

avaient été ensevelis par les gra-

encore les ruines pour retrouver

les corps de deux autres per-

sonnes, dont la disparition a été

URSS : condamnation de

pirates de l'air. - Pavel lakchients,

le chef des pirates de l'air qui avaient

détourné un avion soviétique vers

larael après avoir pris en otages des

écoliers le 1" décembre demier, a été condamné vendredi 17 mars à Mos-

cou à quinze ans d'emprisonnement,

selon l'agence Tass. Ses trois com-plices, amêtés comme lui à leur arri-

vée à Tel-Aviv, puis extradés, ont été

condamnés à quatorze ans de déten-tion. Un cinquième accusé, qui avait

nement, mais pas à son exécution, a été condamné à trois ans de camp de

travail. L'annonce du verdict a été

retardée en raison d'une crise d'hys-

• IRLANDE DU NORD : un

que a été tué, vendredi soir 17 mars,

yeux de sa femme, et un peu plus tôt

dans la journée une bombe a explosé

près de soldats britanniques qui

patrouillaient dans Belfast-ouest à

l'occasion de la parade du jour de la

saint Patrick. L'explosion de la

bombe n'a pas fait de biessés. L'armée républicaine irlandeise (IRA)

a, per ailleurs, revendiqué vendradi le

meurtre d'un épicier protestant, membre ectif de l'organisation para-

Force, commis la veille, et a mis en

garde les autorités de l'Irlande du Nord contre une nouvelle vague

militaire protestante Ülster Volonb

que assassiné. — Un catholi-

térie d'un des accusés. - (Reuter.)

EN BREF

Les sauveteurs fouillaient



centralisme bureaucratique, le rituel secré, il faut « laïciser » l'Eglise communiste et changer son image. Achille Occhetto peie de sa personne et, rompant avec la tradition des dignitaires distants et figés comme des bustes de Lénine dans les mairies d'Ukraine, il se montre dans les gazettes, amoureux, baisant tendrement les lèvres de son épouse. Ce fut d'ailleurs un beau acandale dans le Landerneau politique italien. Mais l'activisme du secrétaire général ne s'arrête pas là.

> < Délégués extérients »

Le 18 mars, à Rome, à côté des délégués encartés du perti siégeront, pour la première tois, 270 « délégués-extérieurs », non membres du PCI mais officiellement chargés de représenter « les millions d'électeurs du parti ». Parmi eux des personnalités de gauche ores, comme le metteur en scène Giorgio Strehler, des présidents d'université, des magistrats et même... deux prêtres. Enrico Berlinguer ne disait-il pas que la pratique religieuse n'est pas antinomique avec l'apparte-

Bref, après avoir quasiment détruit le patrimoine idéologique du parti et multiplié les déclarations révisionnistes et provocantes -« Nous sommes les héritiers de la Révolution française mais pas des jacobins >, -M. Occhetto continue son œuvre de récupéras'en va chercher à l'étranger le surcroît de crédibilité dont son parti a besoin.

A Bonn, le SPD et M. Willy Brandt kui résermande voit d'un bon œil l'amarrage du PC italien à l'Internationale socialiste et, s'ils changent formellement d'étiquette, ses vingtsept élus au Parlement européen pourraient même entrer bientôt au groupe socialiste de Strasbourg. Ne reste plus à obtenir en l'espèce que le feu vert de Bettino Craxi, ce qui n'est pas encore acquis. Le Parti socialiste italien a tout de même fait une part de ses beaux iours électoraux sur la peur ou'insoire encore le communisme transalpin, et il ne semble pas prêt à lui fournir le certificat

Si le PCi se banalise, s'il parvient, comme il le souhaite, à concilier la culture libérale et un socialisme doux, certes on ne pourra plus itui interdire l'accès au pouvoir, mais à qui va-t-il prendre des voix ? Tout le problème soumis aux délégués de Rome est là. Désorientés par ce déluge de nouveautés, privés de leur visitle identité historique, amarrés à cette eurogauche aux contours mai définis, les militants mais aussi les électeurs italiens vont peut-être finir par se demander ce qui différencie le PC do PS. A quoi sert le communisme autourd'hui dans la péninsule ? Réconse aux prochaines

PATRICE CLAUDE.

#### L'effondrement de la tour de Pavie : GRANDE-BRETAGNE

#### Les enquêteurs démentent avoir identifié les auteurs de l'attentat de Lockerbie

Les services britanniques chargés de l'enquête sur l'explosion du Boeing de la Pan Am, au-dessus de Lockerbie, qui avait provoqué la mort de deux soixante-dix personnes, le 21 décembre dernier, ont démenti. vendredi 17 mars, avoir identifié les anteurs de l'attentat.

signalée par leurs proches. Quinze autres personnes, dont plusieurs touristes, ont été blessées par des briques ou des moellons. Les témoignages recueillis par les enquêteurs font état d'un « Je puis vous confirmer que les preuves sont insuffisantes pour que soit établie l'identité de l'individu écroulement progressif : d'abord des briques qui, en tombant dans ou du groupe responsable », & déclaré un inspecteur britannique, démentant les informations publiées la rue, ont donné l'alarme; puis, quelques secondes plus tard. comme une implosion, donnant l'impression que la tour tombait par le Times et le Guardian selon lesquelles l'identité du responsable dans un trou avec un grondement sergit dévoilée la semaine prochaine terrifiant. - (AFP.) (le Monde du 18 mars).

De son côté, un porte-parole du parquet ouest-allemand, M. Alexan-der Prechtel, a indiqué vendredi que l'enquête menée en RFA « n'a absolument pas évolué, et tous les commentaires faits en Grande-Bretagne sont des spéculations ». La justice onest-allemande n'a « aucune indication concrète - permettant d'établir un lien entre l'attentat et le groupe palestinien FPLP-CG, a pré-cisé M. Prechtel. Le journal britannique Today avait affirmé que « le principal suspect, un membre du Front populaire de libération de la Palestine-commandement général » (de M. Ahmed Jibril), était détenu sous bonne garde quel part en Europe ». — (AFP, AP.)

## « Une call-girl à la Chambre des communes »

On sait peu de choses de Pamelia, si ce n'est qu'elle est indienne et assistante parlementaire. Son nom serait Bordes - à moins que ce ne soit Bardes, - son åge reste indéfini. Et pourtant, « Pam » fait la « une » de la presse populaire britannique depuis une semaine. Jeudi 14 mars, sa photo - fort suggestive s'étalait en couverture du Sun (quatre millions d'exemplaires) avec pour titre: ∢Pam: ∢Je pourrais faire tomber le gouvernement. > Le jour même, les députés se saisissaient de

Quel scandale la voluptueuse assistante parlementaire pourrait-elle danc provoquer? On lui connaît, certes, beaucoup ntions. Mais elle a surtout une réputation, celle de travailler autant la nuit, dans les discothèques, que le jour, dans les couloirs de Westminster.

C'est l'hebdomadaire News of the World qui a lancé l'affaire, avec un titre : « Une call-girl à la Chembre des communes », et une exclusivité : le ministre des transports, M. Colin Moynihan, avait essisté à une élégante soirée du Parti conservateur au bras de la jeune femme, laquelle fait payer ses services € au moins

500 livres > (environ 6 000 francs). Depuis, le ministre a protesté de son innocence. De même que l'employeur de « Pam », un député conservateur. De même que le directeur de l'Observer, photographié lui femme, main dans la main. Son confrère du Sunday Times fait également partie de la calerie, à laquelle la presse vient d'ajouter tout récemment un cousin du colonei Kadhafi.

Cette demière révélation risque, si elle est avérée, de donner une nouvelle dimension à l'histoire. Car, jusque-là, le paralièle avec la célèbre affaire Profumo - du nom du secrétaire d'Etat à la défense contraint à démissionner, en 1963, à la suite d'une liaison avec une jeune personne ellemême liée à un attaché naval soviétique - s'était très vite arrêté : un scandale ne prend véritablement de l'ampleur que lorsque la sécurité de l'Etat est menacée. Il n'en était pes question jusqu'à ce qu'on apprenne que ce fameux colonel libyen

#### RFA

#### La grève de la faim des détenus de la Fraction armée rouge

de notre correspondant

Va-t-on vers une nouvelle éprenve de force entre le gouvernement fédé-ral et les déterns de la Fraction armée rouge? Une grève de la faim commencée il y a six semaines par cant an noyau dur de la RAF et menée selon le « modèle irlandais »
— après avoir jetiné ensemble pendant deux semaines, puis s'être
arrêtés, les participants entrent deux
par deux tous les quinze jours dans
le mouvement — embarrasse les
sutorités judiciaires de la RFA.

Karl Heinz Dellwo, détenu à la prison de Celle, en Basse-Saxe, et condamné à la détention à perpétuité pour sa participation à un attentat contre l'ambassade de RFA à Stockholm en 1975, qui fait partie svec Helmat Pohl de la première vague de grévistes, se trouve, selon son avocat, dans un état critique.

La loi onest-allemande prévoit que les autorités pénitentisires doi-vent procéder à l'alimentation for-cée par sonde des grévistes de la faim ca danger de mort. Cette mesure avait été décidée après le

décès de Holger Meins, un compagnon d'Andréas Baader.

Les détenus de la RAF, qui se considérent toujours comme des « prisonniers de guerre », exigent d'être rassemblés en « un ou deux grands groupes » alors qu'ils sont actuellement dispersés dans une quinzaine de lieux de détention. Ils demandent également la libération immédiate de quatre d'entre eux, Gunter Sonneberg, Claudia Wan-nersdorfer, Bernd Rössner, Angelika Göder, en raison de leur état de santé. Le gouvernement et le parquet général ont pour l'instant opposé une sin de non-recevoir aux revendications formulées.

Indirectement, le président de la République, M. Richard von Weiz-säcker, a donné un signal aux grévistes en accordant la semaine dernière la grâce d'une détenne de la RAF, Angelika Speitel, qui avait pris ses distances avec l'organisation terroriste. Il a peu de chances cependant que le noyau dur qui mêne le mouvement actuel se laisse entraîner dans la voie du repentir menant

#### ROUMANIE

#### Limogeage de quatre hauts responsables financiers

Le ministre roumain des finances, M. Gheorghe Paraschiv, et un vice-premier ministre, M. Neculai Iba-nescu, ont été limogés pour « acti-vités illégales et incompétence », ainsi que deux autres hauts respon-sables le converceur de la barone sables, le gouverneur de la banque contrale, Plorea Dumitrescu, et le président de la banque d'agricul-ture, Nicolae Bremis, a rapporté vendredi 17 mars la radio roumaine. La décision a été prise au cours d'une réunion du burean politique du PC roumain, présidée par le numéro un du régime, M. Nicolae Ceausescu. Cette réunion a donné lieu à de sévères critiques à l'égard des organismes financiers et banciers de Roumanie dont l'activité a des organismes financiers et ban-caires de Roumanie, dont l'activité a été jugée trop peu performante. Selon l'agence officielle Agerpresa, le président Ceausescu a notamment condamné « les graves violations des provisions légales dans la déli-vrance de crédits » et la liquidation des industries déficitaires.

Ces limogeages intervienment à un moment où le régime roumain se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale (le Monde du 17 mars), tandis qu'à l'intérieur les opposants cherchent à se faire entendre. Le quotidien du parti, Scinteia, a accusé vendredi de trahi-son et d'assassinat de la cause révo-lutionnaire les six anciens responsables qui ont signé une lettre ouverte demandant le respect des droits de l'homme et la suspension des exportations de produits alimentaires. — (Reuter, AP, AFP.)

#### **TCHÉCOSLOVAQUIE**

#### Deux pacifistes condamnés

Deux jeunes fondateurs de l'Association pacifiste indépendante tchécoslovaque, Hana Marvanova et
Tomas Dvorak, ent été condamnés,
vendredi 17 mars, à Prague, à dix
mois de prison avec surais, pour
avoir participé à des manifestations
dans la capitale.

autorisé à sortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indiassister an congrès du PCI, ont indisortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indisortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indisortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indisortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indisortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indisortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indisortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indisortir de Tchécoslovaquie
pour se rendre en Italie, où il devait
assister an congrès du PCI, ont indisortir du FCI, ont indisortir du FCI, out indisortir du FCI

Hana Marvanova, vingt-six ans, et
Tomas Dvorak, vingt-trois ans,
étaient poursuivis pour « incitation
à la rébellion», accusation qui a
valu des peines plus lourdes le mois
dernier à plusieurs autres opposants,
dont Vaclav Havel, condamné à
neuf mois d'emprisonnement ferme.
En détention présentires despris En détention préventive depuis cinq mois, les deux militants paci-fistes n'ont cependant pas été libérés, car le procureur a fait appel de la décision du tribunal.

Par ailleurs, l'ancien leader du « printemps de Prague », M. Alexandre Dubcek, n'a pas été

rapporté que le chef du PCT, M. Milos Jakes, s'était rendu an chevet du président de la Républi-que, M. Gustav Husak, hospitalisé à la suite d'une « légère attaque d'apoplexie». C'est la première fois que les médias officiels font état de l'hospitalisation de l'ancien

numéro un tchécoslovaque. (AFP, UPI, Reuter). Manifestation pour Vaclav
Havel. — A l'occasion du procès en
appel de Vaclav Havel, plusieurs
associations de défense des droits de l'homme appellent à une manifesta-tion, mardi 21 mars à 18 heures, devant la Théâtre de Chaillot, à Paris.

## Proche-Orient

#### LIBAN

#### Douze morts au moins dans l'attentat à la voiture piégée à Beyrouth-Est

Douze personnes au moins ont été tuées et une centaine d'autres blessées, vendredi matin 17 mars, dans l'attentat à la voiture piégée perpé-tré dans la banlieue chrétienne de Beyrouth (le Monde du 18 mars) et dont le général Michel Aoun, chef du gouvernement militaire chrétien, a rejeté la responsabilité sur la Syrie. L'explosion a en lieu à une heure d'affluence, à une quinzaine de mètres d'une boulangerie devant laquelle de nombreuses personnes faisaient la queue.

Dans un communiqué diffusé deux heures après l'attentat, un porte-parole du général Aoun a accusé « l'armée d'occupation syrienue » d'avoir commis cet acte. Le communiqué affirme toutefois que les brigades de l'armée fidèles au général Aoun « ne riposteralent pas à cet attentat en bombardant » Beyrouth-Ouest, le secteur à majo-rité musulmane sous contrôle de l'armée syricune. — (AFP.)

#### M. Perez de Cuellar proteste contre les incidents entre l'armée israélienne et les «casques bleus»

Le secrétaire général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, a pro-testé, vendredi 17 mars, auprès du ministre israélien des affaires étran-gères, M. Moshe Arens, contre les incidents qui opposent régulière-ment les forces israéliennes aux « casques bleus » stationnés dans le sud du Liban. « Les discussions (à New-York entre MM. Perez de Cuellar et Arens) ont pris forme de protestation », a indiqué le portoparole de l'ONU.

La rencontre, au siège des Nations unies, entre MM. Perez de Cuellar et Arens – qui effectue une visite officielle aux Etats-Unis – n'a duré que vingt-cinq minutes alors qu'elle était prévue pour se prokacor trois querts d'heure. Il est vrai ger trois quarts d'heure. Il est vrai que les deux hommes ne pouvaient que constater leurs désaccords, tant en ce qui concerne la conférence internationale — qu'Israel refuse mais que le secrétaire général a reçu mandat de préparer – que les terri-toires occupés et la situation dans le sud du Liben, – (AFP.)





est, justement, officier de haut

rang des services de sécurité



mogenge de quatre haus responsables financiers

TCHECKIER

----

1.7

roche-Orient

d'embargo qui frappait les fraits chiliens depuis le début de la semaine a été suspendue par les Etats-Unis et le Canada, vendredi 17 mars. Les ministres chiliens de l'agriculture et des affaires étrangères n'auront donc pas fait le voyage à Washington en vain. L'accord conveau entre les parties prévoit la destruction des fruits déjà débarqués et une inspection renfor-cée des prochains arrivages. Le Chili s'engage, pour sa part, à contrôler méticuleusement la qualité des fruits expédiés. Nulle allusion an «terrorisme» dans cet accord. alors que le gouvernement chilien soutient que le cyanure décelé dans deux grappes de raisin a été injecté sur ordre du Parti communiste. Niant catégoriquement être à l'ori-gine de cette affaire, le PC contre-attaque, et – initiative des plus inso-lites sous le régime actuel – dépose une plainte en diffamation contre le ministre de l'intérieur. - (Corresp.) douloureur

#### **ETATS-UNIS**

## Le Sénat confirme M. Richard Cheney au poste de secrétaire à la défense

de notre correspondent

Une semaine et un jour auront suffi au Sénat américain pour confirmer, à l'unanimité, M. Richard Cheney au poste de secrétaire à la déleuse, alors que le calvaire de M. John Tower, le premier candidat malheureux nommé par M. Bush, avait duré trois mois, pour se terminer per une implacable mise à mort.

La célérité experiencelle de le

ser par une implacable mise à mort.

La colorité exceptionnelle de la procédure est cartes une politesse rendue au président, elle vient compenser l'affront qui lui été fait. Mais ces bounes manières masquent une habile démonstration politique.

« Cétait si simple », semblent dire à M. Bush les démocrates, il suffisait de nommer un candidat convenable, au lieu de s'obstiner à soutenir contre vents et marées ce John Tower qui aimait trop la bouteille et les femmes, et que, surtont, le Sénat femmes, et que, surtout, le Sénat n'aimait pas. Quelques allusions à la

> Washington lève l'embargo sur les fruits chiliens

Santiago-du-Chili. - La mesur

sées ont émaillé le débat, mais on est resté le plus souvent au niveau de la plaisantesie : « Croyez-moi st vous voulez, a lancé un sénateur républi-cain, il m'est même arrivé de boire une bière avec lul... »

M. Cheney a d'autre part exprimé m. Cocaey à craure par expans-un point de vae positif sur l'Initiative de défense stratégique (IDS), et a'est déclaré plutôt favorable à un déploiement conjugué du missile stratégique à têtes multiples (le MX) et de Midgetman (à tête uni-

#### Faire des économies

Une très lourde tâche attend le nouveau secrétaire à la défense. Il ne sera pas forcément accueilli avec une grande chalour au Pentagone (il n'a grande cuateur au reamigune (ii n'a jamais servi dans les forces armées), et devra se familiariser avec cette immense machine, tout en approfondissant les sujets complexes qu'il avoue lui-même ne pes dominer parfaitement — par exemple le problème des armements conventionnels.

Il sera aussi immédiatement confronté à une nécessité impérieuse: faire des économies, ce qui, après les efforts déjà consentis au cours des années passées, signifie désormais prendre des mesures plus douloureuses en taillant dans la chair des grands programmes de défense. Déjà l'US Air Force envisage de reponser de deux ans la mise en pro-duction de son nouveau bombardier stratégique, « furtif » (Stealth B 2), et de réduire une série d'autres pro-

Peu avant la confirmation de M. Cheney par le Sénat tout entier, la commission des affaires étrangères de la Chambre hante avait recommandé à l'unanimité la confirmation de M. Laurence Bagleburger au poste de numéro deux du département d'Etat (secrétaire d'Etat adjoint). Bien que M. Eagleburger soit un diplomate de grande expérience, et aux compétences in incontestées, ses « anditions » n'ont pas été sans difficulté. En effet, certains sénateurs se sont inquiétés de acs relations avec diverses grandes multinationales en tant que membre des Peu avant la confirmation de tinationales en tant que membre des « Kissinger Associates », une société conseil dirigée par l'ancien secrétaire d'Etat.

Ces activités avaient rapporté l'an dernier plus de 900000 dollars à M. Eagleburger, et quelques sénateurs républicains ont trouvé curieux qu'on ait fait tant d'histoires à propos des honoraires reçus par M. Tower de distant constitutions d'accessants et de l'aren constitutions de l'aren de l'ar divers constructeurs d'armements et qu'on soit plus indulgent à l'égard de M. Eagleburger. Mais l'interessé s'est engagé à rester en dehors de toute décision concernant les sociétés qu'il avait conseillées (mais dont on serore la liste eracte), et ressonse ignore la liste exacte), et personne n'a trop insisté, sans doute parce que personne n'avait vraiment envie de se retrouver avec une nouvelle « affaire » sur les bras.

#### JAN KRAUZE.

e COLOMBIE : le gouvernement signe un accord de paix avec le M-19, — Le gouvernement colom-bien a signé, vendredi 17 mars, avec les guérilleros du M-19 un accord définisant les phases d'une réinté-maties avec des shalles dans le gration pacifique des rebelles dans la société. Le document a été ratifié à Santo-Domingo, dans le sud-ouest de la Colombie, par le ministre de l'intérieur, M. Raul Orejuela, et le chef du M-19, M. Carlos Pizarro Leongomez. Le retour des guérilleres à la vie civile devra, selon l'accord, être effectif avant le 20 juillet, date d'ouverture de la session pariemen-

## La guérilla du Salvador trouble le jeu politique

(suite de la première page.)

Les menaces de la guérilla ont commencé à produire leur effet puisque les scrutateurs de plusieurs bureaux de vote ont déjà annoncé leur démission, en particulier dans le département de San-Miguel, une des régions les plus touchées par la guerre civile. Visiblement désem-paré par ces démissions, qui pou-vaient empêcher la tenne des élec-tions dans certains bureaux, le plus charismatique des dirigeants de la Convergence démocratique, M. Ruben Zamora, tente de rassurer ses partisans qui l'appellent de San-Miguel pour lui faire part de manvaises nouvelles : « Le FMLN, s'égosille-t-il, en téléphonant d'un petit bureau anonyme près de petit oureau anonyme pres de l'ambassade des Etats-Unis, vient de publier un communiqué expliquant qu'il ne menaçait pas les scrutoteurs, mais qu'il les exhortait à ne pas participer aux élections. Ce n'est pas la même chose. >

La nuanco risque pourtant d'échapper à beaucoup de Salvadoriens, qui, en neuf ans de guerre civile, ont appris à s'abstenir pour éviter les emuis. Les scrutateurs, comme les juges de paix, suivent l'exemple des maires qui ont démissionné - la moitié des 261 élus du pays — au cours des derniers mois, à la demande de la guérilla (le Monde de 21 février).

« Nous avons toujours eu des désaccords avec le FMLN, reconnaît M. Zamora, mais, cette fois, il s'agit d'une contradiction réelle entre eux et nous. Ce n'est pourtant pas une raison pour divorcer, car si pas une raison pour atvorcer, car si
ces élections sont importantes, elles
ne sont pas pour autant fondamentales. Je comprends la position du
FMLM, car il peut difficilement
adopter une autre attitude après le
rejet de sa proposition d'un repart
de la date du scrutin et alors qu'il
viere de foire se trouverée du Publivient de faire sa traversée du Rubicon en acceptant de ne plus exiger de participation à un gouvernement provisoire ni l'intégration de ses troupes à l'armée régulière. Il a fait un pas immense qui nous rapproche de la paix, mais nous alions maintenant devoir faire marcher notre imagination, et nous en avons beaucoup, pour trouver une solution définitive au conflit.

MM. Zamora et Ungo partagent le point de vue de la guérilla, selon lequel « le pouvoir civil est sounts à l'armée et aux Etats-Unis, qui sont les seuls à pouvoir décider s'il y a négociation ou pas ». Tout en affir-mant sa volonté d'« enlever toute légitimité » an scrutin de dimanche eginaute au saturation de aprovoquer l'organisation d'élections libres et démocratiques», le FMLN a réttéré son désir de poursuivre le dialogue.

#### L'alliance des extrêmes

Les candidats des deux principaux partis ont eux aussi confirmé leur volonté de négocier. Même le candidat de l'ARENA (Alliance républicaine nationaliste, extrême droite), M. Alfredo Cristiani, favori selon les sondages, reconnaît que « le FMLN a évolué profondément » et qu'il devrait désormais être « possible de parvenir à un accord permettant à la guérilla de participer à la vie politique ». M. Cristiani trouve même « logique » la proposition du FMLN de réduire la taille de l'armée une fois que la paix aura été signée.

Comment expliquer ce ton conciliant à l'égard des guérilleros, que les journaux alliés de l'ARENA et d'autres dirigeants du parti, comme l'ex-major Roberto d'Aubuison, continuent de qualifier de « terro-ristes » et de « bandes d'assassins »? « Nous pouvons être courtois tout en restant très fermes sur le fond », répond M. Cristiani. «Notre parti, reconnaît cet homme d'affaires de quarante et un ans, n'a pas bonne réputation à l'étranger, mais je peux vous assurer que notre arrivée au pouvoir ne provoquera pas un bain de sang, comme l'affirment nos ennemis. »

Paradoxalement, les guérilleros laissent entendre qu'une victoire de l'ARENA ne leur déplairait pas. «L'ARENA, affirme le plus impor-tant des cinq commandants de la guérilla, Joaquin Vallaobos, n'est pas le mai absolu, comme on le croit en Europe et aux Etats-Unis, car il sera plus facile de s'entendre avec ceux qui détiennent le pouvoir sconomique. » Les démocrates-

cirrétiens (an pouvoir) dénoncent pour leur part cette « alliance entre les extrêmes qui veulent en finir avec la démocratie ».

Le président José Napoleon Duarte, qui souffre d'un cancer de l'estomac, est sorti vendredi de son silence des derniers jours pour mettre en garde la population contre une victoire de l'ARENA, qui provoquerait, a-t-il déclaré, des « troubles sociaux ». Ce ne semble pas être l'avis de tous les Salvadoriens qui n'en peuvent plus de vivre dans l'insécurité et rendent le gouvernement démocrate-chrétien responsa-ble de tous leurs maux. La plupart des quelque trois cents personnes qui, sur une grande avenue de la capitale, faisaient la queue vendroti pour remplir leurs bidons d'essence (la guérilla a obligé les stationsservices à fermer), reconnaissaient qu'elles n'iraient probablement pas voter « à cause des menaces du FMLN ». Mais certains affirmaient qu'ils voteraient pour l'ARENA : «Ce ne sera peut-être pas mieux, cela ne peut pas être pire. »

BERTRAND DE LA GRANGE.

#### **NICARAGUA** Le gouvernement mille neuf cents détenus politiques

Managua. - Le gouvernement nicaraguayen a libere, vendredi 17 mars, mille neuf cents détenus politiques, pour la plupart anciens gardes nationaux somozistes détenus depuis la prise du pouvoir par les sandinistes en juillet 1979. Le président Daniel Ortega et le secrétaire général de l'Organisa-tion des Etats américains (OEA), M. Joao Baena Soares, ont assisté à la remise en liberté des prison-niers à la prison modèle de Tipitape, à 25 kilomètres de Mana-gua. Cette mesure de grâce, approuvée mardi dernier par le Parlement, correspond à un engagement pris par le président Ortega lors de la rencontre des chefs d'Etat de cinq pays d'Amérique centrale, en février, à San-Salvador. – (AFP, Reuter, UPL)

## LES NOUVEAUX COMMUNICANTS SE MULTIPLIENT A VITESSE GRAND V.



ALPHAPAGE, LA RADIOMESSAGERIE EN TOUTES LETTRES



## Un second tour très ouvert

Chalmié à la veille du premier tour à Toulouse, Michel Rocard a été empêché de parier à la veille du second à Bessuçon. Pour le premier ministre, les veilles de scrutin se ressemblent. Mais s'il a ouetaté, sur pince, que sa politique passe mal, otamment chez les enseignants, le chef du gouver-unent seit que le premier tour n'a pas revêtu l'assect d'un vote-sanction contre le pouvoir.

L'opposition a compris cette nouvelle donne en politisant guère les enjeux du second tour. Sym-lique à ce titre est la démarche consume de sontien à Denis Jacquat, chef de file de la droite comre le ministre d'ouverture Jean-Marie Rausch à Metz, effectuée par Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est traduite par l'envoi d'un simple

C'est la course aux voix écologistes qui a dominé la campagne entre les deux tours. Dans ce domnine, M. Juppé a été le plus prompt en nommant auprès de lui un « M. Environnement » ; mais ce sont les socialistes qui se sont montrés les plus pressunts et les plus volubiles. «La cause écologique est notre

cause», a affirmé une nouvelle fois Michel Rocard. vendredi 17 mars à Strasbourg et de se demander si « nos amis écologistes » n'ont pas counsis « la plus significative, la plus grave des erreurs en agis comme s'il n'y avait pas, en matière écologique, une différence fondamentale entre la ganche et la

Si la gauche se trouve handicapée par le maintien de listes écologistes, la droite souffre, ellei, de celui de listes du Front national. Les deux camps comptent sur le réflexe du vote utile, et surtout sur la mobilisation des abstentionnistes, pour gommer les effets d'un paysage politique multiforme et éclaté.

Le Parti socialiste compte refaire une partie du terrain perdu en 1983 et approcher ainsi le niveau record pour lui de ses acquis de 1977. Dès le premier tour, le PS a gagné sont grandes villes, mais en a perdu deux (Angoulême et Montbéliard). Au second tour, s'il pent perdre Laon, Villefranche-sur-Saône, Laval, Castres ou Boulogue-sur-Mer, il peut raison-nablement espérer gagner Salon-de-Provence, Blois,

Pessac, Brest, Béziers, Arles... Quant aux succès à Mulhouse, Strasbourg ou Dunkerque, qui concréti-seraient les indémiables percées du 12 mars, ils apparaîtraient d'autant plus sympholiques qu'ils sont plus

Le problème du PCF, en revanche, n'est pas de La proneme du PCP, en revances, n'est pas de reconquérir le terrain perdu (vingt et une grandes villes en moins, il y a six aus), nais de sauvegarder son patrimoine. Or ce scrutiu municipal peut se solder, pour lui, par un nouveau déficit d'une dizaine de villes. Comptera-t-Il comme des « succès » Péchec des socialistes à Sarcelles à t Noisy-le-Grand, où il a choisi de ne pas respecter la « discipline républi-caine» en ne s'effaçant pas devant les socialistes, pourtant mieux placés que lui ?

De son côté, la droite se satisfait de la stabilité du rapport des forces droite-gauche. Elle relativise par avance son éventuel recul du second tour en laveent le fait que ses succès de 1983 correspondaient à ses pins hautes caux. A l'intérieur de la droite, la balance devrait être à pen près égale en gains et pertes entre RPR et UDF. Mais cette dernière est

symboliquement la plus atteinte, à cause de la défaite de Francisque Collomb à Lyon, de l'échec cuisant de Jean-Claude Gaudin à Marsellle et des cansant de Jean-Change Gaudin à Marseille et des nomaces qui pèsent sur Marcel Radioff à Stres-bourg. Dans ces conditions — et al l'en y ajoute l'affaiblissement de Rayasseud Barre et l'absence de Valéry Giscard d'Estaing, — le RPR peut se fiatter de voir Jacques Chirac renforcé, surtout al le maire de Paris renouvelle son « grand cheleus » dans la capitales pourtant, à l'intérieur de son mouvement. l'ancien premier ministre devra compter désormais avec de jeunes féodaux tout auréclés de leur victoire sans partage, qu'il s'agisse de Michel Noir à Lyon, d'Alain Carignon à Grenchie on de Philippe Séguis à

Enfin, toutes tendances confondnes, les états-jors examineront avec la plus grande attention les chiffres de la participation. Car, si l'on ajoute aux abstentionnistes du premier tour les votes votes votes de la participation de la constitue de la constit et lepénistes, la désuffection pour les « partis » a de

ANNE CHAUSSEBOURG.

## Maintien des Verts et du FN, « bavures » à droite et à gauche

Dans 106 des 172 communes de plus de 20 000 habitants restant en ballottage — soit dans près de 62 % des villes concernées, le second tour déroge à la règle traditionnelle de l'affrontement gauche-droite. L'existence de eires dans 83 villes et même de quadrangulaires dans 23 autres confère à le bataille du 19 mars, un aspect pour le moins déroutant, et en tout cas quasi-ment inédit par rapport au renoument de 1983. Témoignant du climat particulier de ce second tour d'élection, un combat à cinq s'est fait jour à Brignolles (Var), une commune qui compte moins de 20 000 habitants.

Le maintien des candidats du Front national (dans 55 communes) et des écologistes (dans 23 municipalités) ne devrait pas modifier, dans la plupart des cas, les rapports de forces politiques. D'autant que le mode de scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire assure à la liste en sièges, laissant seulement quelques strapontins aux élus minori-

Le maintien des représentants du Front national va surtout permettre à cette formation de forcer le Nord, les départements du Midi et ceux de la région perisienne. Mais en demeurant en lice, les candidats du FN pourraient aussi faire basculer les villes de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Tourcoing (Nord), Orange (Vaucluse) et Sannois (Val-d'Oise) où, au premier tour, la gauche a pris l'avantage sur l'union UDF-RPR sortante. De même, dans le 20º arrondissement de Paris, la reconduction de l'équipe en place est-elle rendue aléatoire par la présence de M. Jean-Marie Le Pen.

d'un beliottage favorable à l'excep-tion de calle de M. Rané Dosière (PS), maire sortant de Laon Aisne). Devancé le 12 mars, par la liste d'union UDF-RPR, fragilisé par la présence, au second tour, du candidat écologiste, M. Dosière aura ainai bien du mai à conserver son siège.

L'issue de ce scrutin est également très incertaine à Strasbourg (Bas-Rhin) et à Mulhouse (Haut-Rhin) où les réélections de Joseph Klifa (UDF-PSD) sont compromises par le maintien non seulement d'une liste du Front national, gistes et du PS.

Les écologistes et les membres du Front national ne sont pes les seuls à jouer les trouble-fête. Ainsi, en se maintenant, les représen-tants du PCF altèrent les chances des candidats socialistes de l'emporter non seulement à Sar-celles (Val-d'Oise), mais aussi à

Lunéville (Meurthe-et-Moselle) et à Noisy-le Grand (Seine-Saint-Denis). Dans ces deux demières municipalités, l'équipe du maire sortant RPR, en ballottage défavorable, est, de surcroît, handicapée par le maintien du Front national. En revanche, à Saintes (Charente-Maritime), les communistes ne devraient pas empêcher la réélec-M. Michel Baron, également opposé à une liste d'union UDF-

D'une façon générale, les candidats de gauche sont plus discipilnés que leurs homologues de droite. L'exception qui confirme cette règle vient de Cahors (Lot), où M. Maurice Faure (MRG), nouveau membre du Conseil constitutionnel, påtit du maintien d'un représentant d'extrême gauche, M. Michel Grinfeder, alors que la droite réalise l'union. De son côté, M. Max Lejeune (UDF-PSD), maire sortant d'Abbeville (Somme)

un candidat divers droite alors que listes et communistes se sont

A droite, certains candidats scient la branche sur laquelle la majorité dont ils sont issus est instalés. Ainsi, à Sens (Yonne), le siège de M. Etienne Braun (UDF-CDS), maire sortant, dont la liste affronte déjà celles du Front natio nal et de la gauche réunie, est, de surcroît, mis en péril par la maintien de la liste de M. Michel Morange (UDF).

Dans d'autres villes acquises, de toute façon à la droite, certains maires sortants devancés au premier tour par un candidat divers handicap. M. Jean Maipel, qui s'était vu préférer un autre portedrapeau par le RPR, à Melun (Seine et-Marne), et M<sup>ee</sup> Anne-Marie Dupuy (RPR), à Cannes (Alpes-Maritimes), ne s'avouent pas encore vaincus. De même, à Cagnes-sur-Mer, Mre Suzanne

Sauvaigo (RPR), ne se résigne pas à laisser son fauteuil à M. Albert Peyron (FN), ancien député. Ce dernier pourrait offrir au Front national sa première ∢ grande > mairie, puisque, après fusion de sa liste avec deux autres classées divers droite, il dispose d'un potentiel de voix surpérieur à 44 %.

Pour certains maires, enfin, il s'agira d'une baroud d'honneur », puisque largement devancés à l'issue du premier tour, ils ne conservent plus beaucoup de chances de l'emporter, en se maintenent. Ainsi en est-il de MM. Jacques Lacerin (UDF-PR), à Vichy (Allier), Georges Berchet (divers droite), à Chaumont (Haute-Marne), ou, encore, Jean-François Probst (RPR), à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), et Maurice Cointe (UDF), au Chesnay (Yve-

VALÉRIE DEVILLECHABROLE.

Nous publions ci-dessous la liste des trianquiaires et des quadrangulaires dans les cent aix villes de plus de 20 000 habitants en bellottage à l'issue du pre-

 36 triangulaires gauche-droite-FN. CAGNES-SUR-MER (Alpes-Maritimes) : PS

(16,78), un. d. (32,98), FN-div. d. (22,18 + 13,64 + 8,20).

LE CANNET (Alpes-Maritimes): PS (19,72), un.d. (49,12), FN (16,40).

NICE (Alpes-Meritim un. d. (42,86), FN (18.28).

AIX-EN-PROVENCE (B Verts (30,49 + 6,62); UDF (19,83), FN (15,04). MARIGNANE (Bouches-du-Rhône) : un. (27,16), un. d. (43,35), UDF-FN (29,47).

MARSELLE 4": PS-dies. (35,04), un. d. (39.78). FN (11,92). SALON-DE-PROVENCE (Bouchs

(43,74), un. d. (32,94), FN (13,22). BOURGOIN-JALLIEU (isère) : un. g. (42,51), un. d.

(25,26 + 21,29), FN (10,91). SAINT-ÉTIENNE (Loire): un. g. (20,23 + 18,76),

un. d. (42.81). FN (10.09). FORBACH (Moselle): PS (25,70), un. d. 46,88),

MAUBEUGE (Nord): un. g. (31,56), un. d. (39,11),

FN (12.52). MONS-EN-BARŒUL (Nord) : un. g.

(43,75 + 10,20), un. d. (33,37), FN (12,66). ROUBAIX (Nord): un. g. (33,82), un. d. (41,77),

FN (17,59). TOURCOING (Nord) : PS (36,90), un. d. (31,04),

FN (16,04).

WATTRELOS (Nord) : maj. p. (43,58), div. d. (30,66), FN (16,52). PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales) : un. g.

(20,46 + 11,60), un. d. (39,31), FN (24,93). BRION (Rhōne): un. g.-ext. g. (30,16 + 8,40), un. d. (20,01 + 17,56), FN (13,85).

LYON-3°: un. g. (18,42), un. d. (48,88 + 18,06), FN (10.13).

LYON-7: un. g. (25,22), un. d. (39,20 + 19.48).

LYON-8": un. g. (31,25), un. d. (35,29 + 16,86),

RELLIEUX-LA-PAPE (Rhône): un. g. (41,60), un. d. (42.42), FN (15.97).

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône) : un. g. (35,80), un. d. 47,80), FN (11,35).

PARIS-10°: un. g. (22,93 + 6,31), un. d. (48,90), FN (10.07).

PARIS-18"; un. g. (23,53 + 6,93), un. d. (47,97). FN (11.13).

PARIS-19°: un. g. (23,17 + 9,63), un. d. (42,81), FN (10.16).

PARIS-20": un. g. (28,51 + 7,04), un. d. (38,25), FN (15,58).

CASTRES (Tarn): un. g. (37,13), un. d. (27,05 + 24,78), FN (11,02).

SAINT-RAPHAEL (Var): PS (20,58), RPR (47,98), TOULON (Var): un. g. (14,78 + 9,79), un. d.

(45,66), FN (20,32). AVIGNON (Vaucluse) : PS-Verts (36,23 + 6,85),

un. d. (36,76), FN ((10,36).

ORANGE (Vauchuse): PS (32,74), un. d. (30,07),

BELFORT (Territoire de Belfort) : PS (45,76), un. d. (24,56), FN (10,92). ASMÈRES (Hauts-d d. (41,81), FN (15,40).

la porte de plusieurs conseils municipaux, notamment dans le Rhône,

Dans les villes où les candidats écologistes restent en lice, les listes conduites par le maire sor-

AULNAY-SOUS-BOIS (Seins-Saint-Denis) : un. g. (23,02 + 17,99), un. d. (42,12), FN (15,45). NOISY-LE-SEC (Seine-Saint-Denis): un. g. (48,61), un. d. (26,43), FN (16,78).

SEVRAN (Seine-Saint-Denis): un. g. (46,55), un. d. (21,65), FN (20.98).

VILLEMOMBLE (Seine-Saint-Denis): un. g. (33,33 + 7,12), un. d. (44,36(), FN (15,16). VILLEPINTE (Seine-Saint-Denis) : un. g. (27,95 + 20,08), un. d. (37,74), FN (10,21). CERGY (Val-d'Olse) : un. g. (45,90), un. d.

(43,32), FN (10,76). ERMONT (Val-d'Oise): un. g. (30,14 + 8,90), un. (49,89), FN (11,04).

SANNOIS (Val-d'Oise): un. g. (27,19 + 14,51), un. d. (42,19), FN (16,08). TAVERNY (Val-d'Oise) : un. g. (38,96), un. d. (27,91 + 22,96), FN (10,85).

 13 triangulaires ganche-droite diversdroite).

VICHY (Allier): un. g. (21,77), un. d. (44,26), div.

GRASSE (Alpee-Maritimes) : un. g. (17,58), un. d. (38,77), div. d. (22,26).

CHAUMONT (Haute-Marne): un. g. (20,57), un.

d. 35,59), div. d. (45,82). CAMBRAI (Nord): un. g. (32,05 + 8,62), un. d.

(48,59), div. d. (10,71). ANGLET (Pyrénées-Atlantiques) : un. g. (20,94 + 7,24), un. d. (44,83), div. d. (17,93).

CHATOU (Yvelines): un. g. (24,29), un. d. (40,71), dīv. d. (25,49). LE CHESNAY (Yvelines): un. g. (15,79), un. d. (22,28), div. d. (28,30 + 26,08).

VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelin (30,09), un. d. (38,15), div. d. (25,86). ABBEVILLE (Somme): un. g. (27,59 + 17), un. d.

(37,43), div. d. (17,96). BOIS-COLOMBES (Hauts-de-Seine) : (21,22), RPR (33,19), div. d. (45,58). CLAMART (Heuts-de-Seine): un. g. (27,67), un.

d. (49,86) div. d. (14,27). LA GARENNE-COLOMBES (Hauts-de-S g. (31,77), un. d. (48,46), RPR (19,76). MEUDON (Hauts-de-Seine) : un. g. (23,93), un. d. (38,15), RPR-diss (24).

4 triangulaires (gauche-UDF-RPR).

VALENCE (Drome) : un. g. (48,64), UDF (22,71), ADX-LES-BAINS (Savoie) : (PS) (20,36), UDF

(40.50), RPR (35.53), MAISONS-LAFFITTE (Yvelines): maj. p. (19,84), UDF (27,74), RPR (44,50). MONTMORENCY (Val-d'Oise) : PS (19,56), UDF (36,40), RPR (30,30).

3 triangulaires (ganche-droite-divers).

AJACCIO (Corse-du-Sud) : un. g. (13,56 + 12,15), un. d. (47,55), nat. (13,93). HAGUENAU (Bee-Rhin) : maj. p. (16,73), un. d.

(30,25 + 9,98), div. (34,27). YERRES (Essonne) : un. g. (30,65), un. d. (36,08), div. (12,93).

 6 triangulaires (ganche-droite-divers ganche). FONTAINE (isère): un. g. (43,43, PS-diss.

(28,55), un. d. (27,01). FIRMINY (Loire): PC (49,16), PS-diss. (22,76), un.

SAUMUR (Maine-et-Loire) : PS (25,29), un. d. (48,38), div. g. (15,69). NIORT (Daux-Sevres): un. g. (48,22), un. d.

(27,83), MRG-diss. (14,27). BAGNEUX (Hauts-de-Seine): un. g. (48,38), un. d. (27,49), PS-diss. (24,11). ORLY (Val-de-Marne) ? on. g. 731,28), rec.

(47,78), div. d. (13,01). • 2 triangulaires (gauche-droite-extrême gau-

MONTLUÇON (Aller): un. g. (49,30), un. d. (38,14), ext. g. (12,55).

CAHORS (Lot): un. g. (41,81), un. d. (26,45 + 15,97), ext. g. (15,74). • 16 triangulaires (gauche-droite-

écologistes). LAON (Aisne): un. d. (49,35), un. g. (38,88), écol.

SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord) : un. g. (45,84), un. d. (34,65), Verts (14,57). BESANÇON (Doube) : PS (38,91), un. d. (31,70),

Verts (12.89). QUIMPER (Finistère) : PS (36,61), un. d. (37,36), écol. (14.45). LONS-LE-SAUNIER (June): un. g. (22,09 +

18,96), un. d. (40,01, écol. (10,91). LE PUY (Heute-Loire) : un. g. (29), un. d. (38,95), Verts (17.39). CHOLET (Maine-et-Loire): PS (29,11), un. md.

(47,15), Verts (13,49». LORSENT (Morbihan) (32.65), Verts (15.11). VANNES (Morbinen) : PS (24,36), un. d. (45,81), écol. (13,59).

COLMAR (Heut-Rhin): PS (22,92), un. d. (46,56) Verts (14, 11). Paris-14": un. g. (25,87 + 5,73), un. d. (49,48),

Verts (10,59). MONTAUBAN (Tarn-et-Garonne): un. g. (46,37), RPR (27,30), écol. (10,91). **POITIERS (Vienne): un. g.** (48,02), un. d. (41), Verts (10.97).

LIMAOGES (Heute-Vienne): un. g. (45,40), un. d. (38,04), Verts (11,12). LEVALLOIS PERRET (Hauta de-(20,51 + 13,65), un. d. (47), écol. (10,08). NANTERRE (Hauts-de-Seine) : un. g. (49,40), un.

d. (37,21), Verts (10,51). 2 triangulaires (PC-PS-droite).

SAINTES (Charente-maritimes): PC (13,38), PS (45,09), un. d. (41,52). SARCELLES (Val-d'Oise) : PC (20,64), PS (26,78), un. d. (34,67).

 1 triangulaire (PC-PS-écologiste). SAINT-POL-SUR-MER (Nord) : PC (12,16), PS

(44,89), écol. (14,54). 2 quadrangulaires (PC-PS-droite-FN).

LUNÉVILLE (Mourthe-et-Moselle) : PC (13,08), PS (35,24), un. d. (41,63), FN (10,03). NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis) : PC (12,53), PS (24,19), un. d. (37,64), FN (12,74).

quadrangulaires (gauche-droiteécologistes-FN). STRASBOURG (Bas-Rhin) : maj. p. (30,14), un. d.

MULHOUSE (Haut-Rhin): PS (33,05), un. d. (31,33), Verts (12,56), FN (21,08). CALURRE-ET-CUIRE (Rhône): un. g. (25,54), un. d. (44,80), Verts (13,77), FN (10,30). SAINT-PRIEST (Rhône): un . g. (41,79), un. d. (28,20), Verts (10,80), FN (19,19).

• 5 quadrangulaires (gauche-divers gauchedroite-FN).

MARSEILLE-1": un. g. (12,66), PS-diss. (41,56), un. d. (29.34). FN (14.98). MARSERLE-2º: un. g. (20,14), PS-diss. (43,54),

un. d. (15,41), FN (13,25). MARSEILLE-3": un. g. (12,50), PS-diss. (42,59), un. d. (27,46), FN (13,99).

MARSELLE-5°: un. g. (10,06), PS-diss. (43,93), un. d. (29,27), FN (12,84). MARSELLE-6": un. g. (17,74), PS-diss. (41,11), un. d. (23,37), FN (13,12). MARSEBLE-7º: un. g. (17,82), PS-diss. (46,84),

un. d. (17,16), FN (15,31). Marsellio-87: un. g. (27,50), PS-diss. (42,14), un. d. (11,19), FN (13,91); BEAUNE (Côte-d'Or): un. g. (11,26), div. g.

(27,31), un. d. (48,75), FN (12,66), DREUX (Euro et-Loire): un. g. (22,67), PS-diss. (19,10), un. d. (34,01), FN (22,21). CAVAILLON (Vaucluse): PC (11,95), div. g. (24.58), un. d. (45.81), FN (10.14), CLICHY-SOUS-BOIS (Seine-Seint-Denis): un. g.

(42,55), Giv. g. (10,95), un. d. (30,35), FN (16,13). • 2 quadrangulaires (ganche-droite, divers droite-divers).

BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) : PS un. d. (44,87), div. d. (14,38), rég. (13,48) ; VIRY-CHATILLON (Essonne): un. g. (31,11), un. d. (45,73), div. d. (10,76). div. (12,37).

• 7 quadrangulaires (gauche-droite, divers droite-FN).

CANNES (Alpes-Maritimes): PS (11,53), un. d. (34,47), div. d. (35,52), FN (14,02); VALLAURIS (Alpes-Maritimes): un. g. (22,88), un. d. (44,97), dev. d. (18,22), FN (13,92); SAINTE-FOY-LÈS-LYON (Rhône): PS-diss. (25,32), un. d. (47,54), div. d. (11,17), FN (10,90). MELUN (Seine-et-Marne): PS (23,37), un. d.

(27,28), RPR-diss. (27,15), FN (10,96). LA VALETTE-DU-VAR (Var) : PS (13,56), un. d. (41,09), div. d. (24,68), FN (11,53). CARPENTRAS (Vauciuse): PS (27,11), un. d. (37,69), div. d. (14,83), FN (12,74).

SENS (Yonne): un. g. (21,02 + 14,44), un. d. (36.85), div. d. (12,10), FN (15,58). ● 1 quadrangulaire (gauche-droite, divers

droite-écologistes). THONON-LES-BAINS (Haute-Savoie) : PS

(11,57), UDF (39,05), div. d. (10,85), Verts (13,7). 1 quadrangulaire (majorité présidentielle. droite-divers droite, divers).

**SARREGUEMINES (Moselie)** : div. (10,42), un. d. (25,49 + 8,24), div. d. (18,69), maj. p. (31,13).

 1 quadrangulaire (droite-divers droite-PS, divers droite-Verts-FN). SIX-FOURS (Var): un. d. (29,78), div. d.-PS (11,57 + 10,97), div.d.-Verts (17,22 + 7,22), FN

(14,37).

حكذا من الأصل

(31), Verts (12,76), FN (14,49).

September 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -

Property property and the second seco

Marine Comments of the Comment

The second secon

Statement of the state of the s

et à gauche

-

. . .

S. Annual

**建设** 开入 学

🍅 🛊 😘 📥 🙀 🕳 🐧 🛊

CARAGON TOTAL

أحراف الإربي

Marie Albert California

The state of the s

ara ara - Gillong

7 4 2

...... 25 B

\$ 100N

....

5 4 3 4:14

7.0

11 IN 1

. The state of th

A STATE OF BUILDING

The second secon

## L'autre Europe verte

(Suite de la première page.)

Si jamais rien n'est définitif chez enx, le pragmatisme dont viennent de faire preuve à Berlin les Alternatifs, que leur tradition anti-parti ne prédisposait pas à jouer les avant-gardes, est significatif de cette évolution.

Les Verts ouest-allemands viennent d'horizons politiques très divers. Rien an départ ne distingue les débuts du mouvement éco-logiste d'Outre-Rhin de celui qui prend naissance en France. D'un côté comme de l'autre, il y a convergence entre une prise de conscience nouvelle des problèmes de l'environnement, qui touche tous les milieux, et l'après-1968. On vote écologiste contre le béton. Mais les grands rassemblements contre les centrales nucléaires, qu'ils aient pour nom Fessenheim, en Alsace, Creys-Malville, sont aussi teintés d'antimilitarisme avec la lutte contre l'extension du camp du Larzac. Dans ces rassemblements des années 70, Français et Allemands ont été souvent côte à côte.

La coupure viendra plus tard. L'alchimie qui pousse des groupes écologistes, d'origne souvent conservatrices, à unir leurs forces aux mouvements gauchistes allomands, restés coincés entre le terrorisme d'extrême gauche et l'appareil d'Etat, ne se fait pas en France. A peine jeté sur les fonds baptismaux, en 1980, le mouvement vert allemand, qui avait fait son unité dans la lutte contre l'implantation de centrales nucléaires, va trouver un puissant ciment dans la décision du chancelier social-démocrate Helmut Schmidt d'autoriser le déploiement de nouveaux missiles intermédiaires américains en RFA. Pendant les années qui vont suivre, le succès des Verts est inséparable de la vague de fond pacifiste qui secone le pays an plus profond de lui-même. Sans elle, les Verts n'auraient sans doute pas survécu aux conflits épuisants qui le déchirent sur la nature de leur parti - utopiste, révolutionnaire, réformiste, - sur les limites de la démocratie de base, sur la violence politique, sur les femmes,

Dans le même temps, le mouvement écologiste français ne survit pas à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Brice Lalonde réalise pourtant 3.8 % des voix à l'élection présidentielle, un score qui n'anraît pas été ridicule en RFA, où les Verts rentrent pour la première fois cette année-là dans le parlement d'un Land, à Berlin-Ouest. Mais le gouvernement socialiste désamorce d'emblée les deux derniers grands conflits en annulant la construction de la centrale nucléaire de Plogoff et l'extension du camp militaire du Larzac. Le monvement écologiste français se tient à l'écart du pacifisme, que le Parti communiste français tente d'exploiter à son avantage. Même le front antimcléaire se fissure, Huguette Bouchardeau, Brice Lalonde préférant se battre pour la sûreté des centrales. La coupure avec les Verts allemands est donc totale.

#### L'approche professionnelle

Il faudra pratiquement attendre la tentative de Pierre Juquin de susciter en France un pôle qui regrouperait diverses sensibilités d'extrême gauche et écologistes pour que, chez les Verts allemands, quelques-uns s'intéressent à nouveau à ce qui se passe en France. Le chef des «rénovateurs » se rend à plusieurs reprises à cette époque en RFA, où il a des discussions avec des personnalités comme le député Otto Schily, l'un des chefs de file de la tendance « réalo ».

Le débat qui oppose alors, au

sein des Verts français, les tenants d'une ligne d'ouverture vers d'autres composantes de la gauche et celle d'une autonomisation. finalement tranché en faveur de ces derniers, ne déparerait pas dans le contexte vert allemand. En réalité, il recouvre un débat plus général : les Verts doivent-ils accepter de prendre part, le cas échéant, à des responsabilités d'ordre municipal ou gouvernemental ou doivent-ils rester une force de contestation pure et dure. En RFA, la polémique sans fin qui oppose à ce propos les réalos » et les « fundis » dans les instances nationales du parti ne doit pas cacher qu'une partie de la force des Verts vient du travail qu'ils ont accompli au niveau local, généralement – mais pas toujours - en alliance avec les sociaux-démocrates.

L'approche « professionnelle » défendue par Antoine Waechter, le chef de file des écologistes français, qui vient de remporter aux municipales le succès que l'on sait, est aussi un pari sur l'implantation gestionnaire de l'écologie.

De part et d'autre des frontières, il y a de toute évidence des différences de sensibilité, comme sur les politiques de défense, ou le féminisme, devenu en RFA une composante essentielle du mouvement. Les Verts n'échappent pas à leur contexte national. Mais la philosophie générale d'Antoine Waechter, qui affirmait dans une interview en avril 1988 qu'il fallait faire face à une « crise de civilisation », à la fois écologique et sociale, se situe dans la droite ligne d'un discours vert désormais standard au niveau européen. Et au niveau des électeurs, le vote vert, en RFA comme en France, est à la fois aspiration à un meilleur cadre de vie et reflet d'une méfiance à l'égard des partis traditionnels, qui explique sans doute le peu d'effet sur l'électorat de leurs contradictions.

HENRI DE BRESSONL

Malgré l'appel au calme de M. Joxe

## Le conflit fait tache d'huile en Corse

Bien que M. Pierre Joxe ait lancé, vendredi après-midi 17 mars, un appel au calme, le conflit social qui secoue la Corse a fait tache d'huile vendredi. De nouvelles manifestations out en lien sans incidents. Des barrages sporadiques out été dressés sur la route de Corte.

Le ministre de l'intérieur a souhaité que la Corse reprenne toutes ses chances de développement harmonieux dans le cadre ani lui est nécessaire ». Tout en souhaitant que l'île «retrouve le calme», M. Joxe a

rappelé que M. Michel Rocard recevra lundi les parlementaires corses pour « prendre en considération dans, le cadre de la politique économique et sociale du gouvernement, les problèmes spécifiques à la Corse, à ceux qui y vivent, à ceux aussi qui y travaillent et qui – c'est la majorité des fonctionnaires - ne sont pas Corses ».

M. José Rossi, député UDF de Corsedu-Sud, qui (avec les RPR Jean-Paul de Rocca-Serra et Charles Ornano et les MRG François Giacobbi et Emile Zuccarelli) fait partie des députés et sénateurs que recevra le premier ministre, a indiqué, vendredi sur A 2, qu'il demandera à M. Rocard de réaliser « une sorte de Grenelle corse ». M. Bernard Pons, président du groupe RPR de l'Assemblée nationale, a invité M. Rocard à «se saisir personnellement» du dossier corse.

De leur côté, les syndicalistes de l'île ont annoucé pour le début de la semaine un renforcement de leurs actions.

de tous les problèmes.

être humain.

naires demandent une remise à plat

En partant de la baguette de pain.

ils en arrivent à mettre en cause la

\* perversion » du système économi-

que. Il faut que le malaise soit pro-

fond pour amener dans la rue des

gardes forestiers qui, comme on s'en

doute, peuvent faire grève « cent

cinquante ans sans géner » ancun

Les forestiers se plaignent de leur fiche de paie, mais aussi des condi-

tions de travail qui les confinent par-

fois dans des maisons sans fenêtre.

Les employés de la mairie d'Ajaccio

trouvent invivable leur salaire de

4 000 francs par mois, leur loyer de

2 000 francs et les ménages qu'il

fant faire en plus pour s'offrir us

voyage, mais ils dénoncent aussi le

système de - pression » qui régit une

Quand ils pensent aux conditions

d'attribution des marchés publics -

offres systématiquement plus éle-

meilleur fonctionnement, avec une

mise à parité au niveau du continent

Les fonctionnaires, à qui l'admi-

nistration centrale a reproché

d'assister trop souvent aux enterre-

ments ou de prendre des congés de

maternité trop longs, critiquent à

leur tour le . laisser-aller » des ser-

vices de l'Etat. Les candidats ne se

battent pas pour venir en poste sur

l'île, et la trêve de l'ex-FLNC déci-

dée le 1er juin 1988 n'a pas fait

remonter les vocations. La police

judiciaire, le tribunal de grande ins-

tance trouvent peu de volontaires.

La direction de la jeunesse et des

sports de Haute-Corse cherche un

Il y a un phénomène de réactions

en chaîne. En soulevant le mystère

du coût spécifique de la baguette

corse, les fonctionnaires ont ébranlé

un système économique et social

parfois ubuesque. L'onde de choc

secoue toute l'île, et les petits com-

mercants, déjà paniqués par

l'échéance européenne de 1993, se

mettent à demander aux clients si le

paquet de biscuits leur paraît aussi

cher que le dit l'Union des consom-

mateurs. Le député UDF José Rossi

réclame des «accords de Grenelle»

pour la Corse, tout comme le syndi-

cat nationaliste STC. Bref, il y a du

nouveau sur cette île immobile où

I'on est insupportablement captif.

directeur depnis trois mois...

et une méthode de travail. »

île qui en est « à l'âge de pierre ».

## La baguette et le forestier

**AJACCIO** 

de notre envoyée spéciale

La Corse est une île insupportable. On l'oublie quelques mois, en n'est plus cinquante-cinq millions à son chevet : elle fait une poussée de fièvre. Tout l'hiver, Pierre Joxe s'est occupé d'elle. Plusieurs ministres lui ont rendu visite, le président était attendu, et la voilà de retour à l'infirmerie. Encore elle, encore en crise, toniours incomprise.

Les Corses s'impatientent et on ne pent pas leur en voukoir, d'autant que leurs hivers sont un peu soli-taires. Cela fait quinze ans que le

problème est devenu aigu et autant d'années qu'il le reste : une sorte de titre de gloire puisqu'il ne concerne que 0,5 % de la population francaise. Cette fois, cependant, il sem-ble bien que l'on touche le fond. Du problème, s'entend. Il est question d'abolir les privilèges, auss bien politiques qu'économiques.

Pendant toutes ces années, le continent a suivi l'action tant bien que mal. D'un côté, il y avait les victimes de la colonisation. De l'autre, les victimes du devoir. Au milieu, les cians et les élus décentralisés à la ponrsuite du schéma d'aménagement régional que le peuple corse En toile de fond, un ciel transparent et de sombres affaires réglées au fusil de chasse. Mais tout évolue, même la Corse, et le continent, qui avait appris à décrypter le langage des bombes, à composer avec le clan et à se soucier de la Mafia, demande des explications sur le nouveau roman corse. Le gouvernement réclame, de son côté, la collection complète des études du service régional de l'INSEE.

dans sa spécificité attend toujours.

Tout semble indiquer que deux révolutions sont en marche. Pour la première fois, Ajaccio et Porto-Vecchio ont osé infliger à leurs princes respectifs, Charles Ornano et Jean-Paul de Rocca Serra, l'épreuve du bailottage aux municinales. Plus révolutionnaire encore : deux ou trois nationalistes feront leur entrée dimanche soir dans les salons Napoléon de la mairie de Charles Ornano, et ils siégeront aux côtés de l'anguste formation qu'est le CCB, le Comité central bonapar-

Pour l'ensemble de la Corse, les nationalistes pourraient avoir une centaine de conseillers municipaux après le second tour. Ils effraient moins qu'en 1983. Ils proposent de revoir le pian de circulation d'Ajaccio. Ils ont pris gout aux institutions. Le premier maire nationaliste, Jean-Michel Orsoni, a été élu dès le premier tour dans le village de Vero. Il accepte d'être photographié ceint de l'écharpe tricolore.

#### La « perversion » du système économique

L'autre révolution paralyse les ports, les aéroports et le courrier, mais elle est culturelle. C'est la révolte des fonctionnaires, de la baguette et de la vie chère. Elle est as corse que territoriale. Elle exige moins la spécifité que la parité. On parle davantage d'argent, de prix, de coûts que de peinture corse, de cinéma corse et de CAPES de Corse. On réclame la « transparence » du système économique, mais cette bastille-là semble encore

L'Etat est le premier employeur de Corse : 20 000 personnes, un actif sur quatre, ce qui donne à la fonction publique un poids déterminant dans la vie économique. Dans une île où le gros de l'argent à distribuer va aux amis, les miettes aux adversaires pour éviter de s'en faire des ennemis et le reste aux cousins, avec une marge de « 10 % pour les élus » les fonctionnaires constituent une force d'une relative indépendance : moins enchaînés par les liens de la gratitude et les renvois d'ascenseur. Plus syndicalisés, sauf en ce qui concerne les employés de la municipalité d'Ajaccio, où selon un agent de cantine scolaire, « personne n'a osé se lancer ». Le problème de l'insularité les a ressemblés.

La prime est une revendication

vées que les évaluations des services techniques - et an faible nombre de dossiers déférés devant le tribunal administratif, les cadres de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes sont très inquiets pour les 2 milliards de francs qui, dans les cinq prochaines années, vont être déversés sur la Corse grâce à l'Etat et à la CEE. · Derrière ce mouvement, il y a une revendication d'assainissement, de

CORINE LESNES. Monde du 16 mars), M. Michel Moreau, candidat des Verts, a obtenu 21 % des voix à Champacnole (Jura) et non à Mevian (Isère). Si, d'autre part, la liste des Verts a recueilli 25,3 % des suffrages à Crosne (Essonne), ce n'est pas parce que les buildozers menacai bois, nous signale le député et maire son, mais parce que les Verts

#### **PUBLICATION JUDICIAIRE**

s'étaient pour la circonstance alliés à

ement du 11 mars 1989, res par la 4 Chambre du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, M. Raymond LAMONTAGNE demonrant à la Mairie de SARCELLES (Val-d'Oise) a été condamné à la peine de 10 000 F d'amende pour diffirmations publiques commises pendant la période électorale envers Messieurs JAURREY et ESPIASSE, candidats à une fonction

## LIVRES POLITIQUES, par André Laurens

DLUSIEURS ouvrages concernant l'administration des collectivités locales ayant été recensés dans cette chronique, avant le premier tour des élections municipales (le Monde daté 5-6 mars), d'autres études, dignes de figurer au même rayon, se sont signalées à l'attention des lecteurs et des électeurs. On ne les ignorera pas, non qu'elles soient indispensables à l'expression du vote, mais parce que, s'agissant du rôle et du recrutement des élus locaux, ou d'aspects méconnus du fonctionnement de l'administration, elles complètent et enrichissent la connaissance que nous avons des règles et des hommes qui gèrent la vie publique. Gérard Fayolle, maire du

Bugue, conseiller général de la Dordogne, conseiller régional d'Aquitaine, était bien placé pour décrire la vie quotidienne des élus locaux sous la Vº République. Il explique en quoi le rôle de ces étus a changé au fil des réformes mises en œuvre depuis trente ans, sous la pression des besoins et sous l'affet des évolutions politiques. Les notables qui présidaient les conseils de révision d'autrefois sont devenus des aménageurs, en utilisant les concours créés à leur intention par l'Etat et suivant un cours qui se caractérise par davantage de coopération, de décentralisation et de pratique contractuelle. En 1989, le maire ne travaille pas comme il le faisait encore en 1958 - avec le conseiller général et le sous-préfet - mais aussi avec ses collègues et des techniciens dont il apprend beaucoup ; il voyage, se lie avec des confrères étrangers, participe à des colloques.

Seion Gérard Fayolle, qui connaît bien les arcanes du pou-voir central, on a assisté, sous la Vº République, à « un déplacement du pouvoir vers les élus locaux », ce qui explique le prix attaché à ces mandats et la politisation de ce genre de consultations électorales. L'ouvrage de Gérard Fayolle fourmille de dienne à la mairie et n'élude pas certains aspects délicats de la gestion des affaires publiques : les détournements de fonds, les fausses factures, les cadeaux qui accompagnent éventuellement la passation de gros marchés, le financement des dépenses électer des mécanismes complexes, trouver des complices, commettre des faux pour truquer des comptes qui sont publics et devenir, en quelque sorte, « un

professionnel de l'escroquerie ». Les élus, rappelle-t-il, sont e les seuls en France » à subir régulièrement un examen général. « C'est un des contrôles des plus stricts. Le filet du suffrage universel a les mailles trop serrées pour laisser passer facilement les grands escrocs >,

Comment se recrutent-ils, cas élus ? Philippe Garraud, chargé de recherche au CNRS, s'est posé notamment cette question en étudiant la camière politique des maires des cinq cents plus grandes communes de France depuis la Libération.

Il ressort de ce travail de sociologie politique qu'une bonne part des élus « présente la particularité d'avoir eu un père militant politique ». La filiation est plus nette chez les élus de asuche, mais une tendance identique commence à s'observer chez certains jeunes élus de droite. La famille est un des lieux ∢ où s'acquièrent précocement certaines prédispositions pouvant favoriser une carrière politique », note l'auteur.

Un autre tremplin fréquemment utilisé est celui de l'« activisme social » (militantisme syn-

## Second tour à la Bibliothèque municipale

dical, participation à la vie associative). La filière partisane est la plus directe mais avec de grandes disparités entre la gauche et la droite. Si l'investiture des partis a gagné du terrain à droite sous l'effet de la bipolarisation, elle a davantage profité aux notables locaux qu'aux militants. « Plus le statut socioprofessionnel est élevé, ajoute l'auteur, moins le militantisme et la participation à une entreprise politique collective parais nécessaires dans la mesure où la profession et le milieu social permettent alors d'acquérir et de faire valoir des ressources (compétences diverses, sens de l'organisation, pouvoir de décision, réseau de relations, etc.). »

L'enquête a montré une surreprésentation des non-salariés : patrons, professions libérales, cadres supérieurs et moyens (qui progressent le plus). « Les élus urbains se recrutent de facon sociales les plus tavorisées, les plus aisées, les plus privilégiées, non pas nécessairement par la sance ou la fortune à proprement parler, mais par l'éducation et le statut socioprofessionnel qu'elles permettent d'acquérir », observe encore Philippe Garraud. Parmi les non-salariés, on relève une forte proportion de représentants de l'administration, de l'enseignement public et du sec-

teur public. Les pratiques municipales paraissent peu éloignées d'une orientation politique à l'autre. Tous les élus n'ont pas forcément la vocation politique et. dans ce cas, leur statut d'amade véritables entrepreneurs poli-Le troisième ouvrage retenu

inspections générales. Son auteur, Jacques Ménier, conseiller maître à la Cour des comptes, s'est appuyé sur les résultats d'une étude scientifique pour exposer l'histoire, les miss l'organisation, les travaux, la fonction, le rôle et l'influence de ce corps particulier. Son travail porte sur la quinzaine d'inspections générales qui correspondent aux grands secteurs de l'activité gouvernementale et administrative, ce qui exclut les inspections générales ne relevant pas directement d'une autorité ministérielle et celles qui sont spécialisées. Pour en donner un apercu, pa

vices et organismes qui dépendent du ministre; elle est capable de répondre aux besoins d'information de celui-ci, s'il sait se servir de cet instrument. ∢ En position d'observateurs, hors hiérarchie, sans responsabilité dans l'action proprement dite, les inspections générales, écrit Jacques Ménier, se retrouvent par là même en mesure de tenir avec objectivité ce rôle nécessaire d'information, de proposition et de liaison qui permet d'accompagner et de guider la marche de l'administration. » Et s'il fallait en démontrer l'utilité, il n'y aurait qu'à regarder du côté contrôle a laissé un vide, après coup regrettable : au ministère

Carretour du développement... \* La Vie quotidienne des élus locaux sous la V. République, par Gérard Fayolie. Hachette, 272 pages, 98 F.

de la coopération, par exemple,

où priè corps la triste affaire du

\* Profession : homme politique la carrière politique des maires urbains, par Philippe Garraud. L'Harmattan, 222 pages, 110 F.

\* Les Inspections générales, par Jacques Ménier. Berger-Levrault, 271 pages, 295 F.

tiques, le métier de maire les pousse à s'intégrer à un groupe et à adopter une logique d'action dont les normes et les valeurs sont repérables : écoute de la population, occupation du terrain, autopromotion, définition des besoins, à quoi s'ajoute un « look » fondé sur les images de modernité, d'efficacité, de dynamisme... porte non sur des élus mais sur une institution méconnue, bien que jouant un grand rôle dans

teur, si l'on peut dire, ne leur

assure pas une grande longévité.

Pour les autres, qui deviennent

s'arrêtera d'abord à la distinction que l'auteur établit entre les rôles que jouent auprès d'un ministre l'inspection générale, d'une part, et le cabinet, d'autre part. Ce demier est un instrument de nature politique qui intervient à la fois dans l'action de l'administration et. éventuel lement, dans le contrôle de cette action. L'inspection générale est plus orientée vers le contrôle. qu'elle exerce de façon systematique, sur l'ensemble des ser-

largement dépassée. Les fonction-

● Précision. - A la suite de la publication d'une liste de personnalités communistes apportant leur soutien à M. Gaston Viens, maire sortant d'Orly, exclu du PCF (le *Monde* du 17 mars), M. Jacques Laloë (PCF), maire d'Ivry-sur-Seine, nous précise que M. Daniel Prunières qui figure sur cette liste, n'a jamais été adjoint au maire d'Ivry. En effet, une erreur de transmission nous a fait attribuer à M. Daniel Prunières un titre que son père, M. Marius Prunières, a détenu lors de son appartenance au conseil municipal de cette ville entre 1947 et 1971. Pour sa part, M. Laloë indique que, avec ser onze adjoints communistes, il soutient la liste présentée à Orly par le PCF et le PS, conduite par M. Alain Girard, premier adjoint sortant de M. Viens.

• Rectificatif. - Deux erreurs se sont glissées dans l'article intitulé « Les soutiers de la marée verte » (le

## Le commissaire Jobic à la question

Coupable ou impocent? Pour la première fois, la question à laquelle tout le monde pense a correctionnelle de Nanterre. Rude journée pour le commis-saire Jobic, confrontée à un interrogatoire percutant du pré-sident et aux plaidoiries des parties civiles.

Sous les dehors de la civilité, voilà un président redoutable: Au moment où l'on s'y attend le moins, sa voix aimable et sèche rappelle aux dures réalités du dossier jugé. Ses questions sont des flèches, ses interrogatoires des moments interrogatoires des moments enses alors qu'ils commencent le plus ordinairement du monde :

— « M. Jobic, approchez-vous de la barre. J'ai sous les yeux deux compte-rendu d'écoutes téléphoniques entre vous et la femme du pro-priétaire du bar Le Vosgien. Je vais les lire et je vous demanderal de faire un commentaire » :

- Jobic: « Oui, c'est moi. -Latifa: Bonjour... — Jobic: Tes allée faire tes courses? — Latifa: Non. — Jobic: Ils viennent dans quatre jours. - Latifa Ben : j'irais ce soir. »

Le président Alain Foulquié : M. Jobic, je vous pose une question précise : qu'est-ce que ces

- Yves Jobic : « Je ne vois pas. Latifa participalt indirectement à nos investigations en aidant son mari qui nous informait. Mais précisément, je ne me souviens plus ». Le président : « Je vous lis la

- Jobic: - Hein? - - Latifa: « Firal ce solt. » — Jobic : « OK, ils ont pas reçu le produtt. » — Latifa : « Ouais. » — Jobic : « Ils l'auront quand? »

Le président : « Quel est ce pro-

Jobic : « J'avais beaucoup de

conversations! Il s'agit sans doute d'une équipe de dealers.... » Le président : « Le « produit », c'est un problème de drogue ? » Jobic : « Je crois qu'il s'agit de

Le président : « Vous mesurez l'importance de vos déclarations? est-ce qu'il y avait un code dans vos

Jobic : « Je peux vous affirmer qu'il n'y avait pas de code. Il n'y a jamais eu de code déterminé. Il n'y a rien d'anormal là-dessous ». Le président : « Je vous pose une

question précise sur les « courses » et le produit ».

#### Précision sur une histoire « Foll »

Le juge Jean-Michel Hayat, mercredi 15 mars, avait mis un terme à sa déposition par un € bon mot ». Dans nos éditions généreusement attribué au seul magistrat. A tort, semble-t-il. La version retenue par la douzième chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre à propos du ← montage > dénoncé par
 M. Havat est la suivante : « On m'a dit que ce n'était pas une histoire folle, mals une histoire très très Olivier Foll ».

M. Foil, contrôleur général de la police nationale, sousdirecteur de la police judiciaire parisienne, n'a pes apprécié cet humour, qu'il ait été le fait de M. Hayat ou simplement rap-porté par lui, et annoncé son en diffamation.

#### **PUBLICATION JUDICIAIRE**

«La première Chambre de la Cour d'Appel de Paris a confirmé, par arrêt du 30 janvier 1989, un jugement de la première Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 6 janvier 1988, et a condamné en conséquence in solidum la librairie ARTHEME FAYARD et Marc FERRO à payer à Francois BAUER, dit François CHALAIS, la somme de 100 000 F pour avoir écrit et publié dans l'ouvrage « PETAIN », paru en mars 1987, des allégations diffamatoires à son égard». M. Marc FERRO a fait

savoir qu'il entendait former pourvoi en cassation.



Jobic : Oucent (le propriétaire du bar) allait de temps en temps à Barbès et ramenait des produits tro-picaux, des dattes. C'est peut-être

Curieuse impression... Le président prend des notes, extraordinairement attentif, déterminé, comme si son intime conviction pouvait dépen-dre de cette poignée de questions tandis que le commissaire Jobic semble répondre sans tension et sans réaliser que se joue peut-être, durant ces longues minutes, une grande partie de son procès. Mais le président n'a pas fini : « Votre défense nment au cours des dernières audiences – a été énergique. Vous n'avez pas hésité à mettre gravement en cause le juge d'instruction. Vous avez également chargé d'une manière impitoyable M. Oucent, n'hésitant pas à dire qu'il était un indicateur alors qu'il était en quelque sorte votre ami. Finale une seul catégorie trouve grâce à vos yeux dans ce dossier : la famille

#### comme neige >

Ces mots vrillent le prétoire. Les trois membres de la famille inculpés avec le commissaire dressent l'oreille. Louise, la mère, soupçonnée de proxénétisme, arrondit les yeux, Jean-Claude, prévenu de tra-fic de drogue, fait une moue dubitative. Jean, poussah narquois, convaincu de proxenetisme aggrave. croise un peu plus les bras. Quelques secondes pasent et le président reprend le fil de sa réflexion : « Je vous pose la question: y a-t-il un secret qui vous ite à la famille Moustafa? » L'interrogation fige le

commissaire. « Qu'est-ce qui salt

que les Moustafa soient blancs mme neige à vos yeux ? », insiste Alain Fourquié. La « neige », le nom poétique qui désigne l'hérolne...

Comme toujours, le commissaire Jobic ne répond pas directement mais s'explique sur son attitude concernant Bournedine Oucent et le juge Jean-Michel Hayat: « Dans la vie, il y a des gens qui se conduisent correctement et d'autres pas. Oucent n'a pas été correct. Je cor-rige le tir. Il est de mon droit et de mon devoir de me défendre (...) Pour ce qui concerne le juge d'ins-truction, je tiens à ce qu'il soit bien clair que je n'al jamais voulu le mettre en cause. Je vous al dit qu'il me paraissait sincère. Sans doute croyait-il à cette thèse (du financement d'un parti politique d'opposi-tion grace à l'argent de la drogue et de la prostitution). S'il y a eu un petit dérapage, je n'y suis pour

Le président : « Votre défense a été impitoyable. Les seules per-sonnes épargnées ont été les Mous-

Yves Jobic: «Il n'a a pas de secret, de quelque sorte que ce soit l Ces gens-là sont majeurs et vaccinés. Moi aussi. Il y a simplement des gens qui sont corrects et les

Alors le président demande aux Monstafa de se et intern nouveau: « Y a-t-il un secret entre vous et Yves Jobic? » — « Non », répond Louise. « Non », répond Jean-Claude. « Non, répond Jean. Cela fait dix-sept mois que je suis incarcéré. S'il y avait quelque

chose, le juge aurait trouvé. »
Coupable ou innocent? La question court. Et c'est avec courage que Me Lev Forster, l'un des avocats des trois prostituées parties civiles

contre Jobic, la pose : « Jobic peut-li etre coupable? Je n'ai pas le senti-ment qu'il soit un homme d'argent. La thèse du financement d'un parti politique me paratt absurde. La filière algérienne [l'exportation des gains supposés du commissaire vers l'Algérie par l'intermédiaire d'une voleuse qui serait son amie]? Elle me semble dérisoire. Alors, que

#### < Les indics ça coâte cher»

A cet instant, Me Forster va livrer son sentiment, un sentiment subtil, fort : «Lorsqu'on demande comment les indicateurs sont rému-nérés, un ange passe. Seule la bri-gade des stupéfiants dispose d'un budget spécial. Pas vous. Vous l'avez dil. Etait-ce un regret? Si Yves Jobic a touché, ce n'est pas pour lui mais pour la bonne cause. C'est-à-dire le bon fonctionnement de son service. Les «indics», ça coute cher. Et son but est de poursuivre et détruire le crime... au risuqe de rapports ambigüs». Et l'avovat continue : « N'y avait-il pas chez lui une recherche de pureté l'inclinant à penser que la fin justi-fie les moyens? On se colle à un personnage, on finit par vivre dans ce personnage, je le dis à la place où je suis mais cela n'anlève pas la culpabilité, ça la place dans un certain contexte. J'ai le sentiment que quequ'un s'est perdu à un moment donné qui ne méritais pas de se perdre, qui n'est pas le seul à s'être

l'inculpation de proxenétisme aggravé qui pèse sur Yves Jobic. Me William Bourdon, conseil de Lahouaria Nacel, va s'en charger, citant de nombreuses déclarations accusatrices. mais il fustige surtout les estocades portées par Yves Jobic contre le juge Jean-Michel Hayat, la e tentative d'OPA sur les audiences » et « l'attaque frontale contre la justice ». Son confrère Francis Terquem se fait, pour sa part, encore plus offensif, reprenant les différentes charges, insistant par-ticulièrement sur la corruption de fonctionnaires, notamment sur la corruption de fonctionnaires, notamment sur l'extraction de prison de Jean-Claude Moustapha, le 11 mai 1987. « A quoi sen-il de l'extraire? Il n'y a pas de réponse à cette ques-tion sinon la culpabilité de Vves Jobic? Jobic est un ayatollah du sans faute mais il signe là sa

Enfin Me Terquem rappelle la conversation téléphonique entre Yves Jobic et boumedine Oucent : Cette conversation, c'est une conversation de trafiquants de drogue ». L'hypothèse peut être envisa-gée. mais si c'était le cas, comment expliquer que Boumedine Oucent ne soit pas inculpé aux côtés du com-

Réquisitoire lundi 20 mars. LAURENT GREILSAMER.

#### Les musulmans en France et l'affaire Rushdie

#### Islam et libertés

(Suite de la première page.)

Mais l'intégrisme se développe ussi dans les sectes fondame listes américaines, chez les ultraorthodoxes de Jérusalem et les extrémistes sikhs et hindous. Cela porte un coup sévère à ceux qui croient que les religions peuvent être une école de tolérance et de vertu. Utilité sociale, garantie de moralité publique : ces principes, anjourd'hui malmenés, ont valu anx religions, dans les législations libérales, leur reconnaissance et leur protection.

Les manifestations des intégristes catholiques, à l'automne, contre la Dernière Tentation du Christ de Scorsese et celles des musulm contre les Versets saturiques de Rushdie menacent, en France, les efforts des autorités spirituelles pour réhabiliter la place sociale des religions, dans le cadre d'une laïcité renouvelée et ouverte, notamment à Btienne pease que « des braillards agités viennent de mettre par terre dix ans d'efforts » pour tenter d'apprivoiser l'islam à la société française. Sera-t-il possible de jemonter la pente?

Condamnation de l'appel au meurire, mais compréhension et indulgence pour les musulmans « blessés » dans leur foi : c'est sur ces deux registres que les respons bles juifs, catholiques - jusqu'au Vatican - et protestants ont réagi à la fatwa de l'imam Khomeiny. Leurs nuances n'ont guère été comprises l'opinion ne retenant que l'indulgence évidemment inadmissible. Mais on ne saurait méconnaître sans myopie, la dimension religieuse d'un homme quand celui-ci perd ses points de repère, sa famille, ses modes de transmission traditionnels, sa culture, ce qui est le cas pour les unsulmans im

Le cardinal Lustiger se deman dait, à propos du film de Scorsese, si le christianisme était une « mythologie » disposible à l'imagination de n'importe quel auteur ; de même les musulmans font valoir que les textes sacrés sont « inappropriables ». Une sainte-alliance des religions ?

L'affaire Rushdie pose deux ques-tions majeures : celle de l'aptitude d'une société la que comme la France à accueillir la religion musulmane dans sa spécificité ; celle de la capacité des musulmans à accimater l'islam à une société occidentale fondée sur la dignité et le respect de l'homme.

#### Double erreur

de propostic Des erreurs historiques d'appréciation ont été commises à propos de l'islam en France. On a cru - successivement - qu'il serait un phéno-mène passager, lié à la présence supposée transitoire de travailleurs immigrés d'origine maghrébine sur le soi français; puis que l'assimila-tion bon gré, mai gré de cette popu-lation favoriserait la montée d'un

islam sécularisé, « sociologique ».

Ce double pronostic ne s'est pas vérifié. Le mode de présence et d'insertion de l'islam en France s'est radicalement transformé. Avec le regroupement familial et l'entréc es enfants musulmans à l'école de Jules Ferry, la population immigrée s'est sédentarisée. Bien loin de s'occidentaliser, l'islam est devenu l'un des premiers pôles d'affirmation identitaire, dans un contexte de déracinement, voire d'exclusion.

Que signifie, en effet, pour un musulman s'installant en France une société laïque où la prière paraît naturelle dans les églises, mais si difficiles d'accès dans les mosquées, où les jours chômés sont le dimanche, la Toussaint ou Noël, jamais le vendredi ou la fête de l'Aid? Où les valeurs religieuses, loin d'être domi-nantes, sont reléguées dans la sphère de la vie privée ?

... Dum. 71.

Le discou

Si, chez les jeunes beurs, les références religieuses sont devenues bien vagues et les interdits trans-gressés, la tradition est restée vivace dans la génération des parents. Des phénomènes de résistance, voire de « réislamisation », selon l'expres-sion de Constant Hames, chercheur an CNRS (2), se sont développés dans les foyers, les quartiers et les associations, qui tentent de reconsti-tuer les structures éclatées (familles, réseaux d'entraide, écoles coraniques, lieux de prières). Les coranques, neux de prieres). Les imams « prêcheurs », les mission-naires piétistes de Foi et prati-que (3), les islamistes ent labouré, toutes ces dernières années, dans un terrain déjà préparé.

#### Un consistoire

La France ne peut plus traiter la question de l'islam en termes de simple gestion administrative. En vue de l'organisation d'une communanté religieuse de trois millions de personnes. M. Pierre Joxe, en tant que ministre chargé des cultes, a ouvert des conversations avec des personnalités représentatives. Mais le minis-tre de l'éducation nationale, ceux de la culture ou du travail seraient tout anssi intéressés.

Envisagée depuis des années, la création d'un Consistoire islamique, composé de inventmans représentatifs et indépendants, est une solution séduisante. Cette formule centralisatrice avait servi, à l'époque napoléonienne, à l'intégration des juifs et des protestants. Mais elle semble, pour l'heure, difficilement compati-ble avec l'extrême division politique, culturelle et surtout nationale de l'islam en France.

Des hypothèques doivent être cières de l'Arabie sacudite ou du Maroc, au statut de la Mosquée de Paris, interiocuteur historique des pouvoirs publics, mais qui est entièrement sous contrôle des Algériens et ne peut plus prétendre au mono-pole de la représentation (4).

Cette question de l'organisation de la communauté musulmane serait-elle réglée que la moitié seulement du chemin aurait été franchie. Il resterait à clarifier son statut religieux au regard des lois laïques francaises. Ce débat est dans le camp des musulmans. Une chose est de protester contre l'atteinte portée à des sentiments religieux, antre chose de s'expliquer clairement sur les interprétations possibles de la loi coranique, sa compatibilité avec le droit et les valeurs occidentales.

A supposer qu'un écrivain ait à s'expliquer sur ses écrits. Rushdie at-il au moins le droit de se défendre ? La liberté de concience – qui implique celle de changer de refi-gion ou de n'en plus avoir – est-elle ou non permise par l'islam ? L'assujettissement aux prières, au jetine, aux règles du mariage est-il le même dans un pays musulman et dans une société sans religion d'Etat ?

L'affaire Rushdie déronte la plu-part des théologiens. Comment dire qu'une législation est d'origine divine quand elle contient des pres-criptions aussi barbares et inha-maines que la peine de mort pour le blasphémateur ou l'apostat ? La loi coranique est-elle ou non susceptible de réformes à la lumière de la Déclaration universeile des droits de l'homme, que les pays musulmans n'ont pas signée ? Le climat passionnel ne favorise pas l'étude sereme de telles questions, mais les intellec-tuels musulmans, qui, depuis longtemps, cherchent à restaurer la tra-dition humaniste de l'islam, ne doivent plus se sentir isolés.

#### HENRI TINCO.

(2) Communication an eours d'un colloque sur l'inlem en France tenn à Paris les 5 et 6 décembre 1983 par l'Association française de sociologie reli-

(3) Foi et pratique est la branche française du Tabligh, mouvement charismatique aé en Inde en 1927, responsable dans beaucoup de pays d'un

renouveau de la pratique.

(4) Voir « Guerre de chapelles dans les mosquées » dans le Monde du 23 décembre 1987, sinsi que « La Réputalm », par Gilles Kepel,

#### **SPORTS**

#### PATINAGE ARTISTIQUE: les championnats du monde

## Bronze baroque

Isabelle est en bianc, Paul en noir. Les Soviétiques Marina Klimova et Serguel Ponomarenko out remporté, vendredi 17 mars, l'épreuve de danse des championnats du monde de patinage artistique, qui ont lieu jusqu'à dinanche au Palais oumisports de Bercy. Leurs compatriotes Maïa Usova et Alexander Zhulin ont obtenu la médaille d'argent, alors que les Français Isabelle et Paul Duchesnay se classent troisième. Ils sont les premiers Français à monter sur un podium de championnat du monde depuis 1971, date de la deuxième place à Lyon du patineur Patrick Péra. Adieu canotier et boa qui avaient si fort indisposé les juges jeudi. Tennes sobres pour les patineurs d'avantgarde. Tenues sages pour endormir la méfiance des détenteurs des tables de la loi. Mais vendredi 17 mars, comme lors de leurs presta-tions précédentes, les deux enfants Duchesnay réservent des surprises à leurs admirateurs venus en nombre.

Dès les premiers mouvements, dès ce départ séparé du bord de la piste, les danseurs sur glace affirment leur originalité. Au son d'une musique de l'ex-Beatle Paul McCartney ils multiplient les occasions de se rappro-cher ou de s'éloigner l'un de l'autre. La distance réglementaire d'un bras et demi n'existe plus. Les patineurs semblent occuper tout l'espace dans un ballet plein de fausses poursuites. Leurs rencontres offrent l'occasion à Paul de soulever sa jeune sœur bien au dessus de ses épaules au risque

de commettre de nouvelles infraç-

Avec eux la danse libre éclate. An sol ou dans les airs ils donnent and ou dans les airs its connent l'impression d'utiliser toutes les pos-sibilités d'une chorégraphie faite réellement pour séduire le public. Qu'ils semblent loin les mouvements répétitifs qu'exécutent depuis deux heures des couples venus de différents pays! Courbes et envolées s'enchaînent sans cassure de rythme. Ce ne sont pas des morceaux de musique collès bout à bout qu'ils illustrent, mais une histoire qu'ils racontent. La belle aventure du rêve d'Elécnore, une jeune fille perdue qu'un garçon an regard ardent tente de sortir d'un envoltement imagi-naire. Deux êtres qui se cherchent

pour mieux mettre en valeur un amour difficile. Une quête d'empoiamour diritule. One quere d'empor-gnades, de ces brèves rencontres chargées d'émotion et trop souvent fugaces. « Un drame, une réalité » selon les termes des danseurs.

Paul et Isabelle glissent. Ils se sai-sissent par les pieds avant que l'an ou l'autre ne s'enfuie provoquant la poursuite du partenaire. La danse est libre, les saynètes qu'ils miment, lisibles pour le public, jusqu'à ce finale où le garçon porte sa compa-gne sur ses genoux. Quatre minutes de spectacle intense, même si les visages des acteurs paraissent par-fois tendus. Un moment de bonhour visuel riche en improvisations.

#### Le conservatisme des juges

Trop riche même aux yeux de juges chargés du contrôle minutieux des évolutions ou de la façon dont les patins caressent la glace. Les speciateurs debout qui crient leur joie n'ont pas remarqué toutes les fautes qui autorisent le représentant américain à n'accorder qu'une modeste note de 5,5 à la technique des patineurs. Ils ne peuvent saisir pourquoi aucun juge n'accepte de gratifier le couple français d'un 6, la note maximum en « artistique ». Les gardiens des valeurs traditionnelles de ce sport sont insensibles anx applandissements ou aux bouquets de fleurs qui tombent sur la piste. Eux seuls décident que la chorégra-phie imaginée par l'ancien cham-pion du monde, le Britannique Christopher Deep et exfernée et en Christopher Dean, et exécutée avec brio par le couple Duchesnay, ne mérite que la troisième place du Une médaille, enfin, récompense

les provocateurs de la giace. La hui-tième place des Jeux olympiques de Calgary n'est plus qu'un lointain souvenir. Les rois de la jungle, les créateurs d'un charieston original, touchent, après bien des découvenues, les dividendes de leurs andaces. « Notre but a toujours été de patiner le mieux possible, des gens alment d'autres pas », explique lsabelle, en assurant que leurs évolutions respectent toujours les règles en vigueur.

A vingt-cinq ans, Paul sait que le conservatisme existe chez les juges. Il a appria, an cours de sa carrière de patineur, que ces hommes et ces femmes, qu'ils scient de l'Est ou de

parcelle de pouvoir. Ils représ des milliers de professeurs attachés à l'académisme qu'ils enseignent dans leurs patinoires. La danse est libre, mais il ne faut pas bousculer les traditions ancestrales. Paul et Isabelle out voolu aller trop loin, trop vite. Ils pensaient, avec leur entraîneur Martin Skotnicky, faire voluer un sport. Ils n'ont réussi qu'à anter quelques banderilles.

Qu'importe, les enfants d'un mili-

taire canadien en garnison à Metz dans les aunées 60 out reçu, dans le pays de leur mère, un trophée. Une médaille de bronze qui récompense leurs aunées de travail sur la glace de la station allemande d'Oberstdorf. Vont-ils continuer à tenter « d'apprivoiser les juges », selon l'expression de Paul ? Le duo fraternel, qui a su conquérir les faveurs du public dans de nombreuses compétitions, s'accorde deux semaines de vacances-réflexion. « Nous allons profiter de ce temps de repos pour décider si nous continuons à concourir ou bien si nous choisissons de devenir professionnels. >

SERGE BOLLOCH

• TENNIS : victoire de Noch sur Agassi. - Au tournoi de tennis d'Indian Wells, en Californie (Etats-Unis), doté de 702 500 dollars, la Français Yannick Noah a bettu, vendredi 17 mars, en quarts de finale, l'Américain André Agassi (7-5, 6-4). Un auccès qui donne confignes à Noch à trois semaines du match Etats-Unis-France de Coupe Davis.

حكذا من الأصل

lie du

Islam et libertés

Présence Georges Dumézil

## L'ACADÉMIE FRANÇAISE A REÇU M. PIERRE-JEAN REMY

Sous le poids d'une œuvre aussi écrasante que celle de Georges Dumézit, la modestie - voire l'humilité - de M. Pierre-Jean Remy ne pouvait être feinte. La courte et pénétrante monographie qu'il consacre à son prédécesseur, au terme de « six mois d'intimité », n'en est que plus attachante. Un accent de sincérité ne trompe pas en face de cette œuvre qui, au demeurant, échappe et échappera toujours à la compréhension du grand public, en dépit de la télévision et de ses images tardives et fugaces.

Et la double consécration académique de Georges Dumézil, d'abord par la terriblement exigeante Académie des inscriptions et belles-lettres, puis par l'Académie française, où, M. Pierre-Jean Remy le rappelle, le reçut un de

ses pairs, M. Claude Lévi-Strauss, n'est guère parvenue à hausser au rang de vedette l'auteur de Mythe et épopée. Tant mieux sans doute pour des travaux que leur grandeur même préserve des contacts vulgaires. Qu'on en juge : soixante-dix ans de découvertes condensés en une soixantaine de volumes, une pensée nourrie par une érudition fantastique qui embrasse d'un seul regard la réelle et mythique population indo-européenne - langue, religion, culture, civilisation.

Qui, après les discours de réception du 14 juin 1979, cet hommage hélas i posthuma était nécessaira pour en signaler à nouveau l'importance.

J.-M. D.

## Le discours du récipiendaire

ORSQUE les hommes les plus distingués par leurs talents et leurs lumières, regardent l'honneur de siéger parmit vous comme la plus glorieuse des récompenses, vous ne pouvez pas douter de tous les sentiments que m'inspire la faveur signalée que vous m'avez accor-dée en m'admettant dans ce sanctuaire de l'éloquence et des Muses. »

C'est en ces termes que, voilà cent quatre-vingts ans, le 21 décembre 1808, Antonin, Louis, Claude Destutt, comte de Tracy, commença son remerciement à l'assemblée qui l'avait accueilli en son sein. Il remplaçait à ce même quaran-tième fauteuil auquel vous m'avez fait l'honneur de m'élire Pierre-Jean Georges Cabanis, dont il avait été l'ami et qu'il croisait tous les jours. Je succède aujourd'hui à Georges Dumézil et je ne l'ai rencontré qu'une fois, il y a déjà six ans. Un critique bien intentionné a tenu à faire remarquer à ce propos dans les colonnes d'un hebdomadaire jadis fameux que c'était un peu comme si Maurice Dekobra remplaçait Henri Bergson. Si tel était le cas, je vous prierais donc de me pardonner tout à l'heure de n'être, tel Maurice Dekobra, qu'un voyageur égaré en un pays romanesque où les Airbus ont remplacé les sleepings et des hôtesses pressées les madones alanguies. Rien, pourtant, mieux que les mots de Destutt de Tracy ne saurait ce soir exprimer mon sentiment de gratitude. Avant d'évoquer ce personnage exemplaire que fut Georges Dumézil et après avoir rendu ici l'hommage au cardinal de Richelieu que m'inspire la tradition mais aussi la vision que j'ai ene, voici exactement huit jours, de son grand visage d'homme mort sur une peinture de la salle même où nous, les vivants, poursuivons son œuvre selon son vœu, ie souhaiterais donc m'attarder un moment sur notre lointain prédécesseur

à tous deux, le comte de Tracy. Non que ses Eléments d'idéologie m'aient été jusqu'ici un ouvrage très familier, encore que, bibliomane impénitent, j'en recherche depuis longtemps l'édition originale aperçue jadis rue Saint-André-des-Arts chez un libraire ami dans une superbe reliure de maroquin vert frappé des aigles de l'Empire, mais parce que son nom revient vingt fois sous la plume de l'écrivain de son siècle dont, depuis tant d'années, je me sens le plus proche : je veux parler, natu-rellement, de Stendhal, à qui, J'en suis convaincu, nul parmi vous ne refuserait désormais le bonheur de siéger pour l'éternité à un quarante et unième fauteuil idéal et si voisin de celui que vous m'offrez aujourd'hui.

Frappé de beylisme aigu

TENDHAL aimait Destutt, et une bonne partie de De l'amour a été directement inspirée par son Idéologie. Il l'admirait d'ailleurs tant. rapporte-t-il dans les Souvenirs d'Egotisme, que la première fois qu'il le vit il manqua à ce point d'à-propos qu'il fit la formule est jolie, appliquée aux choses de l'esprit, – qu'il fit fiasco devant lui

par excès d'amour. Que Stendhal ait aimé Destutt m'a conduit à l'aimer à mon tour et à le lire aussi. Car, an-delà de l'amour-passion que nous sommes nombreux à éprouver pour Henri Beyle, il existe une affection du système sentimental qui s'appelle le bevlisme. J'en suis moi-même frappé depuis si longtemps que je me suis résigné à vivre avec elle, comme le fumeur invétéré s'habitue à sa bronchite chronique. Elle a d'ailleurs atteint en moi une hase aigue, puisqu'elle s'est compliquée de cette bibliomanie incurable que j'ai déjà avouée et qui fait sourire mes amis.

Mais la forme la plus extrême du beylisme est sûrement la désespérance de ne pas réussir à se reconnaître soi-même en Stendhal, quoi qu'on en ait, quoi qu'on veuille. Qu'il s'agisse du diplomate, si malhabile qu'il ait été ; de l'amoureux de toutes les femmes, plus maladroit encore ; comme de l'amoureux de l'Italie qui sut, là, triompher de tous les autres, ou de l'écrivain, bien sûr, incomparable, lui (modèle absolu de toutes nos aspirations), je vis depuis que je suis en âge d'écrire, d'aimer, de voyager, dans la donloureuse et pourtant exaltante certitude que l'ombre de Stendhal en plein midi, écrasée par le soleil blanc de Civitavecchia, reste un millier de fois plus vivante que tous les misérables petits cierges que nous pourrons jamais allu-mer aux autels de l'écriture, de la passion, sinon de la diplomatie.

Et cependant, plus que toutes les Chartreuse et autres Abbesse, davantage qu'Octave de Malivert ou que Lucien Lenwen et même que Fabrice qui incarna la liberté de son siècle, la vie de Stendhal fut son chef-d'œuvre et Henri Beyle hi-même le premier de ses personnages. Cette incroyable entreprise menée jusqu'au plus fort du doute, du scrupule, de l'euphorie de la découverte brusquement balayée par le courant d'air aigrelet du sarcasme venu d'ail-leurs, c'est simplement l'existence d'un homme pour qui (la formule est de Léon Blum) la seule ambition légitime était celle du bonheur. Le bonheur dans l'écriture, dans la beauté parmi les femmes -Earline jamais nommée : l'unique et toutes à la fois, Mélanie, Métilde et Angelica confondues, - et le bonheur dans une société qui souriait de lui parce qu'il voulait aussi une place au soleil, c'est-à-dire un emploi dans l'administra-

Humblement, très loin de Stendhal et parfois tout près de son jumeau Beyle, l'ai tenté moi anssi de courir ce bonheurlà comme on court le lièvre ou les dames. On en a souri ; j'ai seulement essayé, à travers trop de livres et peut-être pas encore assez d'emplois, de retrouver les traces non pas de Bergson, que je connais peu, et de Dekobra, que je ne connais pas, mais de quelques-uns de mes illustres prédécesseurs dans cette compagnie, écrivairs et diplomates, graves ou désinvoltes : Paul Claudel et hateaubriand certes, mais anssi Paul Morand et, pourquoi pas, notre ami Stendhal, si fermement établi à son quarante et unième fauteuil, tout près de celui de son maître Destutt de Tracy, qu'occupait encore, hier, Georges Dumé-

Une fuite en avant

HÉRITAGE est superbe, mais bien lourd pour qui n'a jamais su formuler sans maladresse une pensée abstraite et qui n'est en somme capable, sinon coupable, que d'un peu d'imagination. Et c'est pourtant à celuilà que revient le redoutable honneur d'évoquer aujourd'hui devant vous la grande figure de Georges Dumézil.

En proponçant de nouveau ce nom, je m'arrête. Et je me tourne vers l'un de vous qui a su, voilà à peine dix ans, parler de hi et de son œuvre comme nul, après son discours, ne pourra ni n'osera le faire. C'est à M. Lévi-Stranss que je pose la question : comment tenter encore de brosser un tableau de ce que fut et de ce que reste parmi nous Georges Dumézil, alors qu'en moins de quelque trente pages et de trois petits quarts d'heure, le 14 juin 1979, vons avez tout dit ? Ethnologue et anthropologue, ami et compagnon de travail jusque sur les territoires qui vous étaient différents, mais aussi maître de l'ellipse, magicien du verbe, vous avez su parler avec une telle éloquence de l'historien des religions comparées, du linguiste, du père de la théotie des trois fonctions devenue grâce à

hii si fameuse, dites-vous alors, qu'on hésite aujourd'hui, je vous cite, mon-sieur, « à s'appesantir sur le sujet », que mon hésitation à m'appesantir après vons sur cette cenvre n'en est que plus

En trente pages et trois courts quarts d'heure, vous avez tout dit, monsie alors il faut être Georges Dumézil et, en plus de soixante volumes et en soixantedix années de découverte et de labeur souriant, tout recommencer. Entre les deux, pour le romancier que je suis, je ne vois d'autre salut que dans la fuite. A ma décharge, je dirai qu'il est des fuites qui sont fuites en avant, et que c'est bien souvent en se hasardant sur les chemins de traverse que les romanciers trouvent le minuscule rocher d'où, juchés comme ils le peuvent sur un sommet dérisoire, ils découvriront le vaste paysage qu'ils rétréciront aux images futiles de leur

Permettez-moi donc. Messieurs, cette dérobade devant une analyse qui s'étendrait au champ immense - ce paysage - de tous les possibles du monde indoeuropéen qui est, après tout, le nôtre ; et ne m'en veuillez pas de pousser la barrière - on dit en Auvergne, sur les hauts plateaux d'où je suis descendu, la claie — C-L-A-I-E - la claie, homophonie bien venue, d'une voie qui sera simplement celle de la vie d'un homme. Le romancier désarmé que je suis se fera quelques moments biographe pour raconter un destin ; ce faisant, il demeurera peut-être fabricant de fiction, incapable qu'il sera d'atteindre à une autre vérité que celle sieurs, d'inventer la vie du personnage principal d'une fiction - sinon d'un roman - dont je dirais, en guise d'ultime excuse, qu'elle sera une métaphore, comme la plupart de ces romans que vous avez eu la mansuétude de me pardonner. Racontant ainsi la vie d'un homme, peut-être réussirai-je aussi à effleurer celle d'une pensée.

Une précocité fabuleuse

Y EORGES Dumézil est né à la fin d'un siècle où les sages petits garçons fils d'officier comme lui apprenaient à lire dans l'Iliade et l'Odyssée. Le lycée avait tout juste fini d'être cette « collectivité révoltée contre ses lois, cette solidarité de nerfs qui rusent et luttent, plutôt que d'hommes libres qui s'organisent » dont parle Barrès, pour devenir une Ecole. Les livres ne constituaient plus une barrière entre les jeunes gens et le monde, mais c'était entre leurs lignes qu'on trouvait les chemins sinueux qui pouvaient vous en approcher; on prenait encore le temps d'en couper les pages et Georges Dumézil découvrit le monde antique. Hercule et les Argonautes, dans le texte grec et allemand qu'en donna Barthold Nieburh. Il s'agissait de livres pour enfants, comme ceux de la collection « Contes et légendes » de nos jeunesses mais ils étaient l'œuvre de l'homme qui réinventa l'histoire en Allemagne à la fin du siècle dernier.

Revenu voilà quelques mois du Yémen, cette Arabie heureuse des vicilles inscriptions sud-arabiques, j'ai peut-être marché moi-même dans les pas du père de Nieburh, le grand Carsten Nieburh, et de ceux de ses compagnons qui payèrent de leur vie l'envie d'aller voir dans le monde ce qu'on en disait dans les livres. Avant d'aller à son tour arpenter les lieux de ses découvertes Georges Dumézil se raconta les légendes grecques en les apprenant, déjà, en une autre langue. Ainsi, à peine âgé de dix ans, aborda-t-il les hautes terres de la mythologie par le chemin naturel des langues qui la disaient. Cinquante ans plus tard, an lycée Condorcet, nous anomions bêtement le De viris illustribus ou, plus mal encore, les dernières pages du Phédon sans en comprendre un mot : Georges Dumézii nous paraît soudain le héros d'une histoire qui se déroule très loin de nous. Des épopées, il passa donc aisément aux langues, et de la mythologie à la linguistique ; il n'était toniours qu'un jeune garcon.

C'est peut-être parce que j'ai connu sur les bancs de Sciences Po Renaud, petit-fils de Victor Segalen, dont j'avais lu quelques livres, que je me suis forgé une passion pour Segalen et pour la Chine. Georges Dumézil découvrit le sanscrit dans le Dictionnaire étymologique du latin, de Bréal; en classe de seconde, il rencontra le petit-fils de Michel Bréal, qui le présenta à son grand-père; et sa découverte devint une La suite de ses études, au lycée de

Tarbes, puis en classe de philosophie à Louis-le-Grand, ressemble dès lors à un étrange roman d'apprentissage où un jenne homme pour qui le savoir serait seule raison de vivre se constituerait une tête bien faite avec un peu de basque, pris en passant ; la grammaire de Franz Bopp, cadeau de nouvelle année; et les livres d'Antoine Meillet, dont une fameuse Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. Ainsi se découvrait peu à peu à l'adolescent le territoire de toutes les investigations qui allait s'ouvrir à l'homme adulte. A l'âge où Proust glanait derrière Ruskin, quand les héros de Barrès révaient d'amour et de sensualité sur les sentiers ombragés de la Nouvelle Héloise, Georges Dumézil avait choisi pour ses années d'apprentissage la porte étroite de l'érudition : le monde indo-européen et la multiplicité des langues qui le disent étaient déjà son domaine.

Corps à corps avec le texte

TN peu plus d'un siècle après que le Wilhelm Meister de Goethe n'ent croisé en chemin que des saltimbanques, Shakespeare on Mignon, les héros de Dumézil s'appelaient déjà Indra ou Varuna : le roman d'apprentissage conduisait tout droit aux sommets vertigineux de la connaissance. A vingt ans, en ce début de siècle, les jeunes gens se faisaient lentement des livres qu'ils avaient lus comme des femmes qu'ils avaient aimées. Georges Dumézil jeune homme était

prêt. L'esprit était aux aguets, il possédait un commencement de savoir - tons ces livres, ces langues... : il lui restait à acquérir une méthode. Au détour d'une phrase, presque par hasard, dans un livre d'Entretiens qui constitue en somme son unique biographie, il s'est souvenu de ce professeur qu'il eut à Louis-le-Grand un peu avant la Grande Guerre, et nous a hvré son secret. C'est sur ce qui est à proprement parler une « technique » que veux m'attarder un instant. Ce maître, nous disait-il, enseignait - c'est son expression - à « faire de la matière » -« faire » entre guillemets : c'est-à-dire à tourner et à retourner un énoncé dans toutes les directions, pour en épuiser tous les sens, et au-delà. Ce fut, dit-il, une très bonne « rhétorique » qui lui servit jusqu'à son dernier jour. Ainsi apparaît déjà cette méthode qu'on retrouvera dans tous les ouvrages de sa maturité et jusqu'à ce jeu d'esprit qu'est le Moyne noir en gris dedans Varenne : l'étude absolue, forcenée, épuisante et souriante d'une bribe de texte à partir de laquelle on tire mille conclusions qui se chevauchent, se contredisent et s'annulent mais révèlent toutes l'un des possibles cachés derrière une séquence de quelques mots déchiffrés au bas d'une stèle ou retrouvés dans un texte exsangue à force de n'avoir été que trop et mal la On imagine le Frenhofer du Chef-d'œuvre inconnu, de Balzac, peignant et repcignant cent fois le même tableau pour aboutir à un indescriptible entrelacs de

significations illisibles, c'est-à-dire à la folie : le génie de Georges Dumézil sera, parmi ces mille sens cachés - ou si ouvertement offerts que, telle la lettre d'Edgar Poe, on oublie de les voir, - de savoir privilégier, puis retenir, le bon. Ou le moins mauvais. Il se trompera parfois, reviendra sur son erreur qu'il expliquera - s'expliquera - avant de découvrir une nouvelle séquence. Et c'est de cette méthode, ici seulement entr'aperçue, que vous me permettrez, messieurs, de déjà m'émerveiller. Instinctivement, parce qu'un professeur de lycée lui a montré qu'il n'était pas de vérité établie qui ne recelât vingt înterprétations autres, Georges Dumézil découvrait que seul un véritable corps-à-corps avec le texte permet d'en faire jaillir l'étincelle. Mettre le feu aux poudres ne sera plus qu'un jeu : on le jouera en souriant.

Le destin dans les ruines

CMME Jallez et Jerohagnon, à

peine un peu trop tard pour vrai-ment leur ressembler, Georges Dumézil entre à l'Ecole normale supérieure. Mais c'est la guerre, on ne se promène plus sur les toits de la Rue d'Ulm que balaie le faisceau blanc des projecteurs de la défense anti-aérienne; d'ailleurs, l'Ecole est à demi transformée en hôpital et c'est plus du côté de Radiguet qu'on se trouve alors que chez Jules Romains. Mais Georges Dumézil vient d'avoir dix-neuf ans, il est mobilisé, et notre jeune homme - dont la guerre tre. Il verra des compagnons mourir à ses côtés, mais raconte comment, dans les gravats d'un village dévasté, il décou-vrira parmi des bréviaires et des recueils de sermons en charpie un volume d'épopées russes dont il fera, six ans après, la matière d'un livre. Comme si le destin et son bras séculier le hasard s'acharnaient sur ce jeune homme plus que sur n'importe quel personnage de fiction né de la fantaisie débridée d'un romancier, pour baliser son chemin de signes qu'il déchiffre parfaitement. Le 11 novembre 1918, dans le désœuvrement plat qui prolonge les grands orages, s'achèvent es années d'apprentissage de Georges Dumézil. Quelques mois encore à traîner, un lycée à Beauvais où il ne fait que er; il commence à mettre en place les idées de ce qui sera ce premier livre.

Au Quai d'Orsav

partir de maintenant, on dirait bien que la vie de Georges Dumézil, l'histoire de sa vie dans ses incidents de tous les jours comme dans les moments pleins et riches qui sont le feu d'une existence, se mêle si intimement à sa pensée, à l'histoire de sa pensée en mouvement, à la génèse enfin d'une œuvre, qu'elle s'y confond complètement. On dirait qu'avec un sourire amusé le jeune homme frais émoulu d'une Rue d'Ulm qu'il n'a fréquentée qu'entre deux alertes s'efface devant la formidable entreprise que sera l'élaboration d'un système complet d'appréhension d'une partie du monde dans son histoire et ses histoires.

Sa vie, dèa lors, ce sont des voyages, des postes à l'étranger ou à Pariz, des amis et des amitiés qui deviennent complicités, pour apporter toutes quelques pierres de plus au formidable édifice dont il a entrepris la construction. Tout commence avec le Bureau des écoles et des œuvres françaises à l'étranger du Quai d'Orsay - le grand-père, en somme, de cette Direction générale des relations culturelles, scientifiques ef techniques du ministère des affaires étrangères dont j'ai l'honneur d'assurer la direction.

(Lire la suite page 10)

## LA RÉCEPTION DE M. PIERRE-JEAN REMY A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

#### Le discours du récipiendaire

(Suite de la page 9.)

A cette époque, le petit service encore établi rue François-le comptait parmi ses animateurs Jean Marx, qui devait le diriger après 1939 et dont Georges Dumézil était l'ami. Je noterai au passage, pour le plaisir, que Jean Marx a eu deux collaborateurs, qui s'appelaient Jean Mistler et Paul Morand; un troisième s'appelait d'ailleurs Jean Giraudoux. Je noterai surtout que plus tard, après Jean Marx, le directeur des relations culturelles du Quai d'Orsay s'est appelé Jacques de Bourbon Busset : c'est lui qui me fait l'honneur de me recevoir parmi vous ce soir. M. de Bourbon Busset a laissé à la direction générale des affaires culturelles plus que des souvenirs et des amitiés, mais une politique, une éthique et une âme : de cet héritage d'hier et de son accueil tout à l'heure, je veux ici le remercier.

C'est Jean Marx, donc, et ce petit service du ministère des affaires étrangères dont on voit qu'il ne fait pas toujours du si mauvais travail, qui va d'abord envoyer Georges Dumézil à l'université de Varsovie, où il sera nommé lecteur de français. Il n'y restera pas un an, des tâches plus pressantes le requièrent : il entrevoit en effet chez ces Indo-Européens autour desquels il ne cesse de tourner un premier faisceau de convergences. Ainsi croit-il découvrir chez chacun de ces peuples et chez leurs descendants une sorte de nourriture sacrée qui varie d'une population à l'autre, bière ici, ambroisie là, mais qui serait pour tous un aliment de «non-mort». Il revient à Paris, la guerre est finie depuis à peine deux ans, il se met au travail et son Festin d'immortalité paraît en 1924. Pius tard, il reconnaîtra les limites de cette première synthèse : il a sollicité quelque peu les langues et tiré arbitrairement à lui des faits encore relatifs. Mais très vite, il a déjà constaté que c'est du côté des peuples du Nord que se situe sa

#### Le voyage en Turquie

**√OMMB** par hasard, il se rend d'ailleurs compte, aussitôt après la publication du Festin d'immortalité, qu'il manque encore un élément à son bagage. Pour couvrir l'ensemble du territoire qu'il a commencé à arpenter, il lui faut encore posséder à fond la langue, précisément, des dieux du Nord. Que faire, sinon partir pour la Suède et l'apprendre sur place? Georges Dumézil entreprend à nouveau parches au Service des œuvres. mais les postes à l'étranger sont rares en ce temps-là, et rien n'est disponible du côté de la Suède. Qu'à cela ne tienne, on lui propose Istanbul: pourquoi pas? en attendant... Ce sera le voyage en Turquie, une manière d'exil absolu en marge de l'Europe, voire en marge de son étude, mais dont il profitera pour se plonger avec délectation dans d'autres recherches portant sur un domaine radicalement différent.

A travers les paysages désolés et lunaires de cette terre dont Gobineau (Gobineau qui pourrait lui aussi préten-dre au fauteuil idéal de Steadhai, puisque ses Pléiades ne sont pas si loin que cela de toutes les Rome, Naples et Florence), à travers cette terre, donc, dont Gobineau disait qu'elle était « si vieille et qu'elle avait vu tant de choses que ce qu'on y observe est multiplié à l'infini », Georges Dumézil suit à la trace les cent ramifications des langues du Caucase. les Ossètes qui descendent des Scythes. les Tcherkesses, les Oubykhs enfin, dont il ira chercher les derniers rameaux avec une patience de jardinier amoureux pour les cultiver jusqu'à leur ultime bourgeon comme une plante très rare et oubliée dont lui seul aurait connu les vertus. D'autres se distraient d'une grande entreprise en lisant des romans policiers, ou pratiquent un passe-temps dont ils font une manie, le tennis ou le bridge : tout en poursuivant sa gigantesque tâche indo-enropéenne, Georges Dumézil s'en ira à travers steppes et villages perdus et retrouvés en quête de langues agonisantes où trois voyelles oscillent seion des lois rigoureuses parmi quatre-vingtdeux consonnes imprononçables. De ce passe-temps de trois années et des nombreux voyages qui les suivirent, il va tirer la matière d'une dizaine de volumes qui paraîtront sur trente ou quarante ans,

#### Du monde entier

AIS un poste finit quand même par se libérer dans les brumes du Nord. Après la Turquie, c'est Upsal où, en 1931, il peut enfin vérifier qu'Odin, Thor et Freyr sont bien les frères frileux de Jupiter, Mars et Onirions. La boucle est désormais bouclés. L'enquête sur le terrain n'aura plus qu'à mûrir, c'est à Paris que Georges Dumézil viendra la faire fructifier.

Les amitiés qu'il y trouvera, puis l'Ecole des hautes études, seront le terreau propice à cette éclosion. Il y aura

les maîtres, Marcel Mauss et Granet, qui hi entrouvre un univers « antre » et par cela même nécesaire, la Chine, où les Indo-Européens n'ont pu atteindre ; il y aura aussi les compagnons, Benvéniste et Eliade, dont les préoccupations rejoi-gnent les siennes même si leurs chemins vont diverger ; il y aura encore les amis fidèles, Jean Marx, toujours lui, et Sylvain Levi qui lui permet, contre vents et marées, de garder sa chaire aux Hautes Etudes; et bientôt, Brice Parain, l'éditeur, qui l'accueillera dans sa collection « La Montagne Sainte-Geneviève » pour lui ouvrir, avant Pierre Nora, qui a pris si bellement le relais, les portes de la NRF; et puis, comme dans tous les romans, il y a les amis et les ennemis, il y aura les adversaires, qu'on ne nommera pas dans cette enceinte, jaloux de leur territoire étroitement romain et dont l'hostilité va stimuler l'effort d'un Dumézil de quarante ans qui veut abattre les frontières entre des disciplines compartimentées comme les champs clos des nationalismes bornés qui vont bientôt enflammer le monde

C'est dans cette atmosphère de surenchère dans les rivalités intellectuelles, d'émulation aussi — l'ombre de Roger Caillois, cette fois, qui passe..., — mais surtout de longue méditation jamais solitaire que va paraître en 1938 l'article de la Revue d'histoire des religions consacré à « La prébistoire des flâmines majeurs » qui marque à la fois la conclusion d'une période de recherche et le

début de la mise en œuvre d'un système. Georges Dumézil va encore vivre quarante-huit ans ; l'histoire de ce demifaiblesse cardiaque l'obligeront à s'enfermer enfin à Paris. Alors, faute de voyager encore et de toujours rencontrer, il publiera et republiera, sans trêve, maître d'un savoir qui évoque celui des humanistes de la Renaissance : à lui, rien de ce qui est langue, religion, culture, civilisation n'est étranger.

Ainsi, celui que vous avez accueilli parmi vous à plus de quatre-vingts ans, ou 1979, fait-il bien partie de ces créa-teurs dont M. Lévi-Strauss a si juste-ment remarqué alors qu'« ils étaient d'un format qui nous semble hors d'atteinte aujourd'hui : auteurs d'œuvres immenses déjà par le volume, qui rompent avec les idées reçues, bous-culent les disciplines, inventent entre celles-ci d'autres rapports et transfor-ment même les règles du fonctionnement de la pensée ».

#### Trois étapes

'AI dit que je ne saurais me hasarder, après M. Lévi-Strauss, à tenter, fût-ce de très loin, une description de cette tripartition fonctionnelle qui, avec les digressions caucasiennes, constitue le fondement de la pensée de Georges Dumézil.

Au-delà des analogies récurrentes qu'il n'a cessé de mettre en évidence entre la triade romaine Jupiter, Mars et Quirinus et leurs cousins indiens ou germaniques, ce que je souhaiterais souligner maintenant, c'est la méthode par laquelle Georges Dumézil est parvenu à

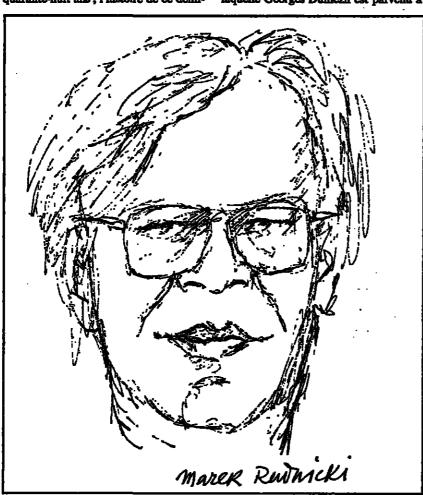

siècle, c'est bel et bien pour lui l'histoire d'une pensée qui, jusqu'au bout, va étendre à l'infini, perfectionner, diversifier ce système jusqu'à en faire une méthode générale d'explication d'une civilisation qui est la nôtre. A côté de cela, le reste. si grave soit-il, paraît anecdotique. La guerre, le séjour chez les oratoriens de Pontoise où le franc-maçon jalousé qu'est Dumézil trouvera un refuge amical et chaleureux, n'entravent en rien ce travail de vérification, de consolidation. Gabriel de Broglie, qui fut alors son élève, nous a dit la générosité des bons Pères de Pontoise - et la bonté que celui qu'ils abritaient leur rendait au centuple. Bientôt, d'ailleurs, des signes de connivence viennent d'autres mondes; des chercheurs étrangers s'avancent après lui dans la voie qu'il a ouverte.

Et puis la critique et la contestation s'effacent peu à peu d'elles-mêmes devant la maîtrise d'un savoir en perpétuel épanouissement. C'est le Collège de France en 1949, mais aussi, en 1952, un séjour au Pérou pour apprendre la langue quechua et établir de fulgurants rapprochements avec le turc, qui reste pour lui un savant et riche délassement; ce sont aussi de longs retours du côté des Oubykhs, où la grammaire de certaines iangues caucagiennes comme les romans scythes et d'alentour viennent, en contrepoint, répondre aux recherches indoenropéennes : c'est une volonté farouche de ne jamais se laisser enfermer dans un cadre, si vaste fût-il, où il étoufferait : Georges Dumézil voyage, rencontre, publie : tout entier occupé à explorer un territoire dont il a marqué les frontières, on dirait bien qu'il ne voyage, rencontre ou public que pour aller plus loin dans un champ des possibles, qui est tout simplement celui de l'esprit.

Après sa retraite du Collège de France, l'Amérique, Princeton, Chicago et Los Angeles lui ouvrent leurs portes : son aventure intellectuelle est devenne un phénomène qui dépasse largement le pré carré des écoles qui l'admirent en France. Souls les premiers signes d'une cette construction, et le caractère total du système ou'il a ainsi mis en place.

Cette méthode, je crois en avoir donné un bref aperçu lorsque j'évoquais tout à l'heure ce professeur de Louis-le-Grand qui lui enseigna à « faire de la matière ». D'où ces trois moments de la vie d'une pensée, qui constituent trois étapes d'une parfaite cohérence entre elles : l'intuition de 1924, la révélation de 1938, l'exposition entreprise à partir de 1968.

L'intuition, d'abord, c'est le moment où apparaît à Georges Dumézil la nécessité impérieuse de briser les murailles de livres que les écoles ont élevées entre les disciplines. Généreux, le XIXº siècle, tout enivré de ses découvertes dans le domaine de la linguistique, avait ouvert la voie à une manière de fusion, ou du moins d'étude simultanée des langues et des religions.

Trente ans plus tard, scules émertient de l'arbre trop vite poussé et aussitôt taillé en coupe par ses critiques quelques feuilles encore vivantes du Rameau d'Or de Frazer; pour le reste, historiens des religions et linguistes, ép graphistes et romanistes avaient décidé de se tourner le dos. L'intuition géniale de Georges Dumézil sera de compre qu'il fallait revenir à cette étude globale, à un comparatisme général unanime ment désavoué, mais sur d'autres bases. Avec le Festin d'immortalité, il néglige résolument l'étude de faits isolés et dégage l'idée de cycle, qui deviendra système, sinon structure. Dans le même temps il réoriente le champ du comparatisme, de l'étude de l'Inde et de la Grèce à celle d'un couple indo-iranien et romain. Enfin, il met en évidence qu'il y a d'un côté des histoires surnaturelles et des mythes où les dieux se transforment en hommes ; de l'autre, des récits qualifiés d'histoire - au singulier - où les hommes tiennent lieu de dieux. Peut-être n'a-t-il pas alors assez fait « de matière », il y a des trous, des analogies hâtives, il n'en reste pas moins qu'une base a été étudiée.

(Lire la suite page 12.)

## La réponse

## M<sub>ONSIEUR</sub>

que vous êtes notre benjamin. Vous battez de huit ans votre prédécesseur dans le benjaminat. Selon la formule consacrée, vous naquîtes, monsieur, deux ans avant la guerre. Quand la guerre éclata, Bertrand Poirot-Delpech avait, lui, dix ans bien sonnés. Pour nous, que la guerre a tous profondément marqués, vous apparaissez comme un être d'une autre espèce, venu d'une autre planète, en somme un aérolithe. Pour vous, la guerre de 1939-1945, c'est une série d'images, peut-être d'images d'Epinal. Pour nous, ce furent les années où tout se jouait, les années de la douleur, des souffrances et de l'espoir. Vous ferez effort, j'en suis sûr, pour nous comprendre. De notre côté, la bonne volonté, je vous le garantis, sera compiète.

Comme avait coutume de le dire notre regretté confrère Antoine de Lévis-Mirepoix, les mots inscrits au fronton de nos monuments, Liberté, Egalité, Fraternité, ne sont nulle part aussi vrais qu'en notre Compagnie. La liberté d'esprit y est totale, l'égalité aussi : nulle autre préséance que celle de l'ancienneté à l'Académie. La fraternité, enfin, est celle de collégiens d'âge qui ont joie à se retrouver toutes les semaines. En tout académicien un potache sommeille. Et les plus austères en apparence ne sont pas les moins taquins.

#### D'Angoulême au Quai d'Orsay

7 OUS naquites, monsieur, je ne me lasse pas de cette étrange for-mule, à Angoulême, mais ce fut par erreur, car vous êtes, comme moi, auvergnat et fier de l'être. Votre père était spécialiste des toiles d'Auvergne. Par votre mère, vous étiez lié au Proche-Orient, à ses comptoirs, à ses mirages, et je pense que rêver à l'Orient a joué un rôle dans votre vocation d'écrivain.

A l'âge de treize ans, la maladie vous frappe, et ce fut sans doute, pour vous, une très grande chance. Vous devez partir vous soigner à la montagne et, là-haut, vous vous recueillez, vous lisez, vous commencez à écrire. Au même âge, le philosophe nuif que j'étais déjà, dans son journal, réglait allègrement leur compte à l'esprit humain et au cosmos. Vous, vous vous débattiez déjà avec vos

Condorcet. Vos études secondaires terminées, vous partez pour les Etats-Unis où vous êtes l'assistant d'Herbert Marcuse, le futur prophète de mai 68. Vous vous liez avec le poète Claude Vigée. De retour en France, vous préparez avec succès le concours de l'ENA. Une fois à l'école, vous faites un stage dans l'administration préfectorale à Oran et vous publicz un roman, Et Gulliver mourut de sommell, qui vient d'être réédité à juste titre, car, comme souvent c'est le cas, ce premier livre contient tous les sui-

Vous entrez au Quai d'Orsay et vous partez pour Hongkong avec le titre, digne d'un personnage de Giraudoux, de vice-consul archiviste. Après une année à Hongkong, vous êtes nommé à Pékin. Nous v reviendrons.

De là, quelques années plus tard, vous gagnez l'ambassade de France à Londres où vous servez jusqu'en 1971. De 1972 à 1974, vous êtes à l'ORTF, où votre titre est, lui aussi, très giralducien : directeur, (la virgule est ici essentielle) adjoint au directeur général, (nouvelle virgule) chargé de l'harmonisation des pro-grammes. Etrange tâche, dont la nécessité se fait sentir, aujourd'hui plus que jamais. Ici se place une parenthèse dans votre austère labeur administratif. Vous vous faites acteur et vous jouez dans un film de Pierre Kast.

En 1975, vous retournez à Londres et. cette fois, comme conseiller culturel. Vous vous acheminez doucement vers vos futures fonctions. En 1979, vous êtes nommé directeur du théâtre. Anparavant, vous aviez déjà manifesté votre goût pour le théâtre en assurant la critique théâtrale dans l'hebdomadaire le *Point.* En 1985, vous êtes nommé consul général à Florence. Et, enfin, en 1987, vous êtes nommé au poste que vous occupez aujourd'hui : directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au Quai d'Orsay, le plus beau poste de toute l'administration française.

#### Une forêt de masques

N 1971, vous avez obtenu le prix Renaudot pour vous Sac du Palais d'été. Ici permettez-moi une confidence. Au moment où notre cher secrétaire perpétuel m'a téléphoné pour me faire part de votre désir d'être reçu par moi sons cette Coupole, je relisais pour la troisième ou quatrième fois le roman de Victor Segaqui lui étaient si chers. En effet, vous citez de nombreux passages de René Leys dans votre livre, et Victor Segalen hui-mâme est un de vos personnages ainsi que son petit-fils. Vous avez bien raison d'honorer ainsi Segalen, qui est de nos plus grands poètes.

Votre roman, qui ent un grand succès, brasse une fresque de la Chine à l'épo-que de la révolution culturelle et de l'affrontement de deux mondes, affrontement qui se continue aujourd'hui sous des formes plus subtiles. Parmi les Européens présents à Pékin, il y a un Francais, Simon Anglade. Un autre personnage, le Hollandais Otrich, lui dit : « Vous êtes un esthète aux mains nues et au cœur trop large, mon vieux. >  $\Pi$  y a en vous un peu de ce Simon. Je vous le dis tout de suite, je ne m'arrêterai pas là et vous retrouverai derrière d'autres masques, dans la forêt de masques qu'est votre œuvre si abondante et si variée.

Je n'entreprendrai pas d'analyser ni même de résumer vos romans qui se succèdent sans se ressembler, comme les vagues de la mer. Votre œuvre n'est pas un ghetto mais un vivier. Vos personnages sont si nombreux qu'on se perd dans cette foule. Dans la vie, je présère les femmes aux hommes, dans vos romans aussi. Je crois, d'ailleurs, que vous penserez comme moi.

#### Une Lamiel qui se veut un Rastignac

U premier rang, je mettrai cette Annette dont vous avez accou-ché en juillet 1988 et qui vous mble, elle aussi. En dépit de votre extérieur résolument viril, Annette, cette jeune fille native, elle aussi, d'Angoulême, c'est vous, monsieur. Comme elle, vous êtes une Lamiel qui se veut un Rastignac. La philosophie, si j'ose dire, de votre double est simple. Elle se résume en trois choses : la première est que, dans un monde où les hommes sont des salands quand ils ne sont pas des imbéciles, il fant être sans pitié avec les uns comme avec les autres. La deuxième est que la vraie passion est un sentiment très rare mais qu'on ne vit vraiment qu'après l'avoir connue. La troisième est que tout est dans les livres et qu'il suffit de savoir lire pour comprendre le reste. Elle veut être un Rastignac qui écrit. Comme vous Mais en vous il n'y a pas qu'un Rastionac, il v a anssi un Rube

Lamiel est tout de même la plus forte vous tire du côté de son père, ce Stendhal qui, je pense, vous fascine par sa manière inégalable d'allier la passion et la désinvolture.

« Une même aventure où seuls comptaient en fin de compte les gestes de l'amour et ceux de la plume sur la feuille blanche. » Cette phrase de vous vons résume assez bien. Il ne s'agit plus d'Annette mais, cette fois, d'Ava, ancienne comédienne qui, après tout, n'est peut-être qu'un mythe et qui donne au narrateur un spectacle varié et permanent. Pour vous, je crois, et je ne vous contredirai pas sur ce point, la femme est la part de rêve de l'homme. Vous êtes de ces hommes clairvoyants qui savent que la femme est plus proche que l'homme du mystère du monde et que son intelligence qui sent la forêt est supé-rieure à la lourde raison raisonnante du mâle. Vos femmes, comme dans la réalité, sont autrement subtiles que leurs partenaires masculins, qui, dans vos romans, poussent parfois un peu loin à la fois la suffisance et la balourdise.

Beaucoup de vos personnages illustrent à merveille le genre qu'on appelle le roman picaresque, que l'on confond souvent avec le banal roman d'aventures. Un grand spécialiste de la littérature espagnole nous explique que le picaro est un coquin qui a le sens épique « Son rire, dit-il, résonnera à travers les âges avec un accent particulier qui n'exprimera souvent que la fantaisie outrancière du désespoir. »

Beaucoup de vos héros sont des picaros, qu'il s'agisse de la réincarnation du chevalier de La Barre, du Jean-René Pallas des Mémoires secrets pour servir à l'histoire de ce siècle, du Richard Muller de Cordélia ou l'Angleterre, de beaucoup d'autres encore. Ils se iettent sur les femmes avec avidité, no font rien pour les comprendre, s'étonnent d'être quittés et recommencent. C'est le mouvement pour le mouvement. Comme le dit l'un d'entre eux, « il faut savoir aller jusqu'au bout de sa chute ». Pourquoi? Parce qu'après « on plane, on survole » en attendant, ajouterai-je, la chute défi-

Il y a chez cux, ils le reconnaissent avec lucidité, une dialectique de l'échec. Votre dernier livre a comme sous-titre l'Education sentimentale. En fait, presque tous vos livres pourraient s'appeler « une éducation sentimentale man-

len René Leys. Vous avouerez qu'André Breton aurait vu là un de ces intersignes

Jacques de

2-75

**₹** 

-

حكذا من الأصل

in 15 am ill. 📫

La réponse,

: - 8020

1. 1.7. 2

---<u>--</u>----

3 . S 2 2 2 3 7

. . . . . . . . . . . . . . .

1.44

. . . =

•

\_ <del>==</del>

- - -

#### Des villes

T puis il y a les villes, les paysages.
Nul, mieux que vous, ne pratique
le culte des lieux. Pékin, Oran, New-York, Londres, Florence, ne sont pas pour vous des points sur la carte, ni même d'agréables résidences, ce sont des villes où vous êtes plongé. Vous êtes, monsieur, un des grands maîtres de l'érotisme urbain. Comme Léon-Paul Fargue, le piéton de Paris, vous savez respirer, caresser, étreindre les cités. D'ailleurs, votre unique recueil de poèmes s'intimle Urbanisme. Vous avez beaucoup vécu à Londres et vous en êtes amoureux. C'est cour vous une vieille maîtresse avec laquelle vous ne rompez jamais tout à fait. Je n'en veux pour preuve que ce passage de Cordelia ou l'Angleterre, où vous parlez ainsi de Londres et de ses

«Il y avait Londres et ses jardins, ses rangées de maisons blanches aux peintures luisantes de vieux rose et de violets écarlates dans le soleil couchant. Plus loin, c'étaient des campagnes, des maisons construites dans des parcs dessinés par des peintres avec ces troupeaux de biches qui s'égaillent à notre approche. Des pubs, des villages qu'on retrouve inchangés cent ans après et des tours de béton et de verre au cœur des petites villes où sonnent encore, sonnent les cloches des longues cathédrales aux voûtes jaunes sur des gazons verts. Et dans chaque parc, chaque maison, chaque pub, il y avait ces hommes et ces femmes dont, le temps d'un amour, Richard Muller avait cru sentir les raisons, les amours.»

Pour ce Richard Muller, comme pour vous sans doute, monsieur, le plus grand bonheur est de traverser Hyde Park à grandes enjambées sous une pluie anglaise, c'est-à-dire diluvienne. Désormais, à travers une telle pluie, j'apercevrai la mystérieuse et touchante Corde-

Et comme vous parlez bien de Glyndehourne et de son festival, de ses couleurs. « des dames âgées et des jeunes filles très jeunes qui se promènent dans les allées, à l'entracte, au bras de longs messieurs » !

C'est l'Angleterre qui vous a inspiré votre livre le plus court, la Vie d'Adrian Putney, poète. Dans ce récit étrange un jeune professeur, un peu paumé, croit reconnaître dans une clocharde l'ancienne maîtresse adorée du poète disparu dont il s'efforce de retracer la biographie, et il la recueille chez lui. Vous montrez avec force les pouvoirs de l'imaginaire et la manière dont la mémoire, le désir et le réel s'entrelacent et fabriquent des monstres souvent délicieux. On ne sait plus si cette vieille femme muette et négligée, au si beau regard où se lit tout le repos du monde», a été la Dorothy adulée du poète, ou une prostituée utilisée par les revues pornographiques, ou une grande dame de l'aristocratie au destin mystérieux. Il ne s'agit pas d'une enquête policière mais d'une descente dans l'inconscient du jeune professeur Richard, eun besogneux qui croyalt que quelque part au bout des chemins se trouvait une parcelle de vérité qui éclairait rétrospectivement sa propre vie comme celle du poète et leur donnerait alors un sens». La fin du livre ne nous donne pas le mot de l'énigme, mais nous ressentons en même temps que le héros son excitation, son exaltation à l'idée que cette présence sous son toit est le signe d'un changement bouleversant : il est sorti du drame de la soli-

#### Le sinistre plaisir sans amour

A plupart de vos personnages sont des solitaires qui se débattent contre cette solitude imposée, choisie, ou, plus souvent encore, déterminée par l'incohérence de leurs caprices. Ils auraient du lire ce magnifique passage des Cahiers de notre confrère Paul Valéry : « Une seule chose dans ce monde peut compter pour l'âme non vile. C'est de se convaincre qu'elle n'est point seule et qu'elle peut véritablement échanger ce qu'elle a de plus précieux contre le plus précieux qui est dans une

A certains de vos héros, il manque

l'essentiel, l'andace d'aimer la sagesse de l'amour son et l'invincible logique de la gratuité et la joie que donne la confiance mutuelle. Le diamant de la transparence ne brille pas à leurs yeux. Ils ne vivent pas l'absolu au quotidien et ignorent le bonheur de la continuité, de la cohérence dans le temps, ce que j'appelle l'esprit de la forêt, car les arbres sont nos maîtres, ils nous enseignent la patience du temps. Ce qu'a parfois de sinistre le plaisir sans amour, vous mettez à le décrire un acharnement extrême. C'est que vous savez que ce qui fait vieux jeu, ce n'est pas le sens de l'honneur, ce n'est pas l'honneur de la passion, c'est le laxisme,

Chez vos personnages, la frénésie du désir est suivie par l'amertume de la déception, qui est sans doute la prise de conscience d'une certaine impuissance sentimentale, Beaucoup de vos héros ne cessent de se poser cette question et, quand ils ne se la posent pas, leurs partenaires la leur posent. Il y a chez eux, comme le dit M. Liu dans Une mort sale, « cette humidité satisfaite et qui se veut, se croit d'autant plus généreuse qu'elle est plus désespérée ». M. Liu, qui est Chinois, parle là des Occidentaux. Sa remarque va loin et peut paraître à certains égards dangereusement prophétique. Adressée au héros du livre, elle souligne l'inutilité d'un humanisme purement verbal dilué dans un profond

Mais vous, monsieur, vous aimez trop la vie pour être sceptique, vous avez la passion de la vie comme vous avez la passion de l'écriture.

#### Fascination de l'opéra

T 7 OS carriosités sont aussi innombrables one vos personnages, y figure en premier lien, je crois, l'opéra. Le monde du spectacle exerce sur vous une fascination indéniable. Vous êtes d'ailleurs avant tout un metteur en scène. Vous êtes monté à Paris. Les Parisiens de naissance, eux, c'est en province qu'ils ont l'impression d'étrein-dre la réalité. Votre prédilection pour l'opéra se retrouve dans beaucoup de vos romans et vous a conduit à écrire un livre sur l'admirable Maria Callas, dont vous dites très bien : « Pour être la première chanteuse, la première tragé-dienne de son temps, elle s'est abandonnée à un destin qu'elle s'était choisi tout autant qu'il l'avait désignée. »

A votre roman sur la Tétralogie, vous avez donné comme titre Salue pour moi le monde : la phrase proponcée par Ysolde après avoir bu le philtre qu'elle croyait mortel. Les amours de vos personnages s'entrelacent avec celles des héros de Wagner, et c'est dans ce livre que vous échappe une de vos phrases les plus révélatrices : « Peut-être qu'après tout écrire, c'est pour moi la seule manière de vivre ce que je n'ose pas vivre autrement. » Est-ce cela le secret de votre fécondité? Quoi qu'il en soit, dans ce livre, qui se déroule à Bayreuth, vous tirez admirablement parti de ce que vous appelez vous-même « le thème le plus beau peut-être de toute la Tétralogie, la rédemption par l'amour », thème qui est aussi celui de la foi chrétienne.

Bayreuth est un lieu qui vous inspire, mais, parmi vos lieux de prédilection, il en est un sur lequel vous n'avez pas beaucoup écrit, bien qu'il vous tienne particulièrement au cœur, c'est le Luberon, une des plus belles régions de la France et du monde. C'est là que vous prenez le recul nécessaire vis-à-vis du reste de la planète. Mes voisins et amis de haute Provence, Jean Giono et Henri Bosco, étaient tous deux des fanatiques du Luberon et y ont puisé une partie de leur inspiration. Le Luberon, c'est à la fois la Grèce et la Toscane, la lumière implacable et les traces sur le sol du long travail des hommes. Nulle part, la nature et l'homme ne sont mieux accordés qu'aux environs de Gordes et d'Oppède.

Vous n'aimez pas que les paysages. Vous aimez les livres, non pas senlement les vôtres, mais aussi ceux des autres, ce qui n'est pas si fréquent chez les écrivains. Vons poussez cet amour des livres jusqu'à la passion du bibliophile. Vous avez une collection exceptionnelle de livres du dix-huitième siècle. l'imagine que votre bibliothèque doit comporter un enfer. Le catholique que vous êtes, a, je pense, des rapports discrets mais sans complexe avec le péché. Je ne vous crois pas théologien. Vous devez préférer les rites et les belles cérémonies aux spéculations abstraites. Vons êtes sans doute de ceux que les survivances païennes dans le christianisme n'effraient pas et même réjouissent.

#### Emprise de Georges Bataille

**7** OUS dites vous-même n'avoir pas la tête philosophique. Ceux qui s'expriment ainsi ne sont pas les moins philosophiques. Certes, vous

n'êtes pas un idéologue comme votre prédécesseur Destutt de Tracy. Je décèle chez vous l'influence d'un grand philosophe, an surplus grand écrivain : Georges Bataille. Cet homme a une réputation sulfureuse, qui n'est pas imméritée et qui vous a peut-être séduit. Mais il est bien plus que cela. Il est celui, dans l'équipe et l'équipée surréalistes, qui est allé le plus loin, le plus profond. « Quelque chose, écrit-il, est en nous de passionné, de généreux et de sacré, qui excède les représentations de l'intelligence, c'est par cet excès que nous sommes humains. » Il me semble que presque tous vos personnages sont animés par ce surcroft gratuit, même quand il les mène à des écarts regrettables. Et puis vous avez pu trouver chez Bataille une des meilleures justifications de la mission de l'écrivain. « Si je veux, dit-il, que ma vie ait un sens pour moi, il faut qu'elle en ait pour autrui ; personne n'oserait donner à la vie un sens que lui seul apercevrait, auquel la vie entière, sauf en luimême, échapperait. » Vous n'êtes pas de ceux-là. La vie ne vous échappe pas. Vos personnages y plongent, parfois même peut-être dans un certain désordre. Cependant, j'ai l'impression que vous-

nant apologiste de l'amour conjugal

qu'est Georges Bataille, Ecoutons-le :

«L'une des valeurs les plus significa-

tives de l'organisation sexuelle tient au

souci de faire entrer les désordres de

l'étreinte dans un ordre englobant la

totalité de la vie humaine. Cet ordre se

sonde sur la tendre amitié d'un homme

et d'une femme et sur les liens qui les

unissent l'un et l'autre à leurs enfants. »

Et plus loin : « La forme significative de la nécessité du déséquilibre et de l'équi-

libre alternés est l'amour violent et ten-

dre d'un être pour un autre. La violence

de l'amour mène à la tendresse, qui est

la forme durable de l'amour. » Vous

pardonnez, je l'espère, au modeste

défenseur de l'union durable de n'avoir

pu résister à la tentation d'embaucher

dans la chorale conjugaliste Bataille,

thuriféraire du marquis de Sade et de

Grandeur du service public

B approfondit ce que l'impatience méconnaît. Autrement dit, la

répétition n'exclut pas l'intensité, le

désordre s'accommode d'un certain

ordre. Les rives conduisent le fleuve à la

mer. Les rives ne sont pas une brimade,

mais une chance. Les rives sauvent le

fleuve du marécage, comme l'engage-

déplaire. Vous n'êtes pas un dilettante,

un amateur, un oisif cultivé. Vous êtes

un homme fortement engagé, engagé

dans l'action, engagé dans le service de

l'Etat, et vous savez que l'engagement,

loin d'être un fardeau, donne de la force,

vérité aniourd'hui trop méconnue. Le

paysage intellectuel et moral serait

entièrement transformé si chacun com-

prenait que s'engager, c'est accomplir,

qu'on se construit en s'engageant.

L'engagement à toute épreuve est le

secret de la joie, car l'engagement fort

rend fort. Votre engagement, monsieur,

pour le service public, est un engage-

ment passionné. Vous avez la passion du

De telles idées ne sont pas pour vous

ment sauve l'homme de la médiocrité.

ATAILLE pense que l'habitude

Jean Genet.

service public. Souffrez que je vous en félicite. Je pense, comme vous, qu'il n'y a pas de plus beau métier que de servir l'État. Les fonctionnaires, et plus particulièrement les énarques dont vous êtes (à l'époque de mon entrée dans la carrière par le grand concours du Quai, mon ami et confrère Michel Debré n'avait pas encore inventé l'ENA), les énarques, dis-je, ne sont pas très bien vus. C'est naturel, on les jalouse, car on sait qu'ils détiennent le vrai pouvoir, le pouvoir que donne la connaissance des dossiers et qui permet de proposer une solution aux décidents nominaux, les

Ce que j'ajouterai, je le puis en toute impunité, c'est qu'à l'égard des hommes politiques notre déférence n'est pas exempte de condescendance et même d'une certaine ironie. Nous sommes fidèles. Le fonctionnaire infidèle se déshonore, il trompe la confiance que son chef a mise en lui, mais la fidélité n'exclut pas la lucidité. Et puis nous sommes conscients, peut-être trop, de représenter la permanence sace au changement souhaitable, car les régimes où la stabilité ministérielle est totale sont les régimes totalitaires. C'est-à-dire les plus

sant par l'archéologie, la médecine, les arts plastiques, le cinéma, la physique, le théâtre, que sais-je encore? Vous êtes le maître Jacques de la langue française et ce n'est pas une mince besogne. Paul VI se disait superbement le serviteur des serviteurs de Dieu. Eh bien, vous, monsieur, il vous appartient d'être le scrviteur des serviteurs de la langue française, de même que l'homme politique. même s'il l'oublie parfois, est le serviteur des serviteurs de la nation.

Цe

đu

≋t

Les serviteurs de la langue française sont innombrables et répandus sur toute la surface de la planète. Permettez-moi de saluer cette armée qui sert notre langue, professeurs, animateurs, institu-teurs, bénévoles de tons âges et de tons milieux, tous dévoués à la cause du français et luttant, dans des conditions souvent difficiles, pour son maintien et son développement. Votre responsabilité est lourde et votre mission exaltante. Je suis sûr que tous ceux qui participent à votre effort et, d'une manière ou une autre, sont sous votre autorité se réjouissent aujourd'hui de votre entrée dans notre compagnie, dont une des raisons d'être est, precisément, la défense et l'illustration de la langue française.

#### Pour la francophonie

A langue française n'appartient pas à la France, elle appartient à tous ceux qui la parient. Cette constatation est à l'origine de la grande idée de la francophonie à laquelle notre compagnie, sous l'impulsion de son secrétaire perpétuel Maurice Druon, s'est profondément attachée. Ce n'est pas par hasard que le ministre délégué à la francophonie est notre confrère Alam Decaux, dont l'action clairvovante et efficace s'est fait sentir et se fait sentir dans le monde entier. La francophonie n'est pas un combat d'arrière-garde, c'est une percée vers l'avenir.

Dans son émouvant Ce que je crois, notre confrère Léopold Sédar Senghor a consacré une grande partie de son livre à la francophonie dont il est, depuis des années, un militant inlassable. Il étudie les organismes à créer pour que la francophonie, ce projet de civilisation humaine, devienne une réalité structurée. Il insiste sur les vertus majeures du français qui sont, selon lui, « la clarté dans la logique et la nuance dans la précision . Il a dit à juste titre que c'est dans sa syntaxe que se révèle le génie de la langue française. Et, par syntaxe, il entend . non seulement l'ordre des mots dans la proposition et des propositions dans la phrase mais encore leurs autres relations ». Cette syntaxe, prise dans ce sens large, montre en effet - un esprit de méthode et d'organisation » que peu de langues offrent au même degré.

Ces réflexions conduisent à penser que la langue française peut être un instrument privilégié pour faire communiquer des cultures qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus jalouses de leur singularité et de plus en plus ombrageuses vis-à-vis de la langue de la nation la plus puissante de la planète. Dans une telle perspective, la France devrait être l'espace où l'on pourrait étudier le plus aisément toutes les cultures. La France ne pourrait-eile être une exposition universelle permanente de toutes les cultures du monde? L'humanité comprendrait ainsi que la différence distingne mais ne sépare pas. La langue française est bien placée pour servir d'intermédiaire entre les différentes cultures nationales, comme elle a cimenté l'alliance des différentes races qui peuplaient notre pays.

Cela veut dire que l'enseignement de la langue française est la priorité absolue. Qu'on ne s'imagine pas que la culture française peut être véhiculée par d'autres langues! La structure même de la culture française, c'est la langue fran-

#### Maître Jacques de la langue française

odieux des régimes. J'ai le plus grand

respect pour les intérêts privés, mais on

ne me fera jamais dire que l'intérêt géné-

ral n'est que la somme des intérêts parti-

culiers. L'Etat a un rôle nécessaire

d'arbitre et il n'y a pas de plus beau

métier que d'exercer cet arbitrage et de

faire concourir au bien public toutes les

forces de la nation.

L se trouve, monsieur, que vous exercez ce rôle là où je l'ai exercé, il y a plus de trente ans. Vous permettrez à un vieillard de chercher à se rajeunir en évoquant son passé et vous êtes trop bien élevé pour prendre en mauvaise part que je vous entretienne de ce que vous connaissez mieux que moi.

Vous savourez la volupté des hommes

du second rang, qui ne se mettent pas en avant, que l'on ne photographie guère, qui s'arrangent même pour ne l'être pas. Nous avons eu, au Quai d'Orsay, deux modèles du genre, les deux secrétaires rénéraux successifs du ministre Philippe Berthelot, fils de Marcellin Berthelot, un autre de vos prédécesseurs au quarantième fauteuil, et Alexis Léger, alias Saint-John Perse, tous deux à l'extrême pointe de l'intelligence et de la culture, tous deux amoureux passionnés de l'antorité invisible et l'exercant avec une souple détermination. Je pense que vous ètes trop romancier pour vous laisser prendre aux dangereuses blandices du pouvoir occulte. Vous avez besoin de paysages, de rencontres, de surprises. Cela vons protège contre la tentation d'être manieur de ficelles. Vous maniez les ficelles de vos personnages et cela vous suffit.

Et puis, quelle plus belle galerie de personnages que celle que vous donnent vos fonctions! La planète entière est le jardin où il vous faut implanter et faire fleurir la culture française et, pour cette tâche, vous disposez de toutes les disciplines, de l'astronomie à la danse, en pas-

## L'esprit français

A langue française est le moyen de communiquer à tous une certaine manière de penser, de sentir et de vivre, ce qu'on appelle l'esprit français. Vous me permettrez ici une anecdote. En mai 1945, j'étais sous-directeur à la direction des relations culturelles, j'y avais suggéré à mon directeur, Henri Laugier, de faire publier un livre, intitulé l'Esprit français, où de grands écrivains français feraient de courtes études sur de grands écrivains français du passé. Henri Laugier approuva l'idée et me conseilla d'en parler à Paul Valéry. Je fus reçu par celui-ci le jour de la victoire, le 8 mai 1945. Dès que je lui cus exposé mon projet, Valéry s'écria : « Je m'inscris immédiatement pour un Voltaire ! » Il mourut, hélas ! un mois après et le projet en resta là.

(Lire la suite page 12.)



## LA RÉCEPTION DE M. PIERRE-JEAN REMY A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

#### La réponse de Jacques de Bourbon Busset

(Suite de la page 11.)

Ce qui, me semble-t-il, distingue l'esprit français, c'est un subtil équilibre entre la tradition et l'innovation, l'enracinement et la liberté, l'organisation et l'invention. L'invention dans les limites d'une organisation, d'une structure, c'est la leçon que nous donnent à la fois Jean Racine et précisément Paul Valéry, deux des poètes les plus représentatifs de l'esprit français. Il ne faudrait pas conclure, comme on le fait parfois, que l'esprit français, c'est, dans le domaine intellectuel, le jardin à la française, l'ordre impeccable, la stricte discipline. La passion ordonnée ne vient pas ici d'un manque de passion, de je ne sais quelle prudence, elle vient d'un mouvement de la raison qui se dévoue à autre chose qu'elle-même et son propre fonctionne-

Le dévouement de la raison apparaît comme un paradoxe des plus insolites. Ce dévouement de la raison est pourtant une ardente réalité. La raison qui ne s'engage pas est une belle machine tournant à vide. La raison qui se dévoue à des êtres ou à des œuvres est une raison généreuse. Je crois que cette raison généreuse est le message de l'esprit français. Le philosophe que le monde entier considère comme le plus français, et parfois non sans une certaine nuance d'agacement, je veux dire René Descartes.

considérait la générosité comme la première des vertus, cette générosité qu'il définissait comme « la ferme et constante résolution de ne jamais manquer de volonté pour entreprendre et exécuter ce qu'on juge être le meilleur », c'est à dire, en fin de compte, comme la volonté de la volonté.

Mais, pour se dévouer, la raison doit exister et elle n'existe que si elle est vocation à l'universel. C'est pourquoi l'esprit français ne pent s'accommoder de mythologies tribales telles que la lutte des races, la lutte des religions ou la lutte des classes. L'esprit français sait qu'il y a une troisième voie entre le libéralisme de la jungle et la geôle totalitaire. L'essence de la raison généreuse, c'est la logique du dévouement. La raison n'est pas une déesse, elle est une servante. La servante raison est au travail dans toutes les grandes œuvres, qu'elles soient scientifiques, littéraires, artistiques, économiqes ou sociales. L'abnégation de la raison fait sa force. De même que la raison s'accomplit en se dévouant, en s'engageant, la langue française s'accomplira au service des autres cultures, an service de l'universel, au service de la valeur sentielle qui est le respect de l'autre.

#### Dumézil, encore

Ul a mieux rempli ce programme que votre illustre prédécesseur, grand écrivain français qui pos-sédait plus de trente langues et antant de cultures ?

Vous avez très bien parié de Georges

Dumézil, un des plus grands esprits de ce temps et l'un des plus originaux. Comme vous, et peut-être plus encore, il avait beaucoup de curiosités. J'emploie à dessein ce terme. Certains esprits plus administratifs qu'inventifs reprochaient à Georges Dumézil l'étendue de ses curiosités et me reprochaient de les favoriser. Ce sont les curiosités de Georges Dumézil qui lui ont permis d'édifier une œuvre admirée dans le monde entier et qui a contribué grandement au prestige de la pensée française.

Georges Dumézil se disait modestement un comparatiste. Il allait même parfois plus loin dans la modestie. A la fin de ses entretiens avec Didier Eribon, il dit ceci : « A supposer que j'aie totalement tort, mes Indo-Européens seront, mme les géométries de Riemann et de Lobatchevski, des constructions hors du réel. Ce n'est déjà pas si mal. Il suffira de me changer de rayon dans les biblio-thèques : je passerai dans la rubrique « romans ». Voilà qui vous rapproche encore de votre illustre prédécesseur, dont la désinvolture vis-à-vis de luimême n'était pas le moindre de ses

Jusqu'an dernier jour il a montré un enthousiasme et une combativité de ieune homme. Je l'entends encore dire. parlant d'un de ses collègues étrangers: Il est contre moi, il veut démolir ma tripartition fonctionnelle. » Ses yeux brillaient et l'on sentait que ces polémiques l'amusaient comme s'il avait vingt

La tripartition fonctionnelle, c'est la triade de Platon : la tête, le cœur et le ventre. Vous la retrouverez ici.

Dumézil l'a dit lui-même, « pour vivre et durer, toute une société a besoin de réslexion, de force et de durée ou, en d'autres termes, d'être capable de décider dans les questions divines et humaines qui se posent à elles, de se désendre efficacement et enfin de produire sa nourriture et sa prospérité. » En bien, monsieur, la réflexion, nous nous y efforçons et nous faisons de notre mieux, dans la mesure de nos moyens. La force, nous ne l'avons pas. Notre âge moyen nous en prive. Le maréchai Lyautey, qui fut des nôtres, disait qu'il failait étaler la force pour ne pas avoir à s'en servir. C'est ce que nous faisons : vous avez vu ces miformes, ces sabres, vous avez entendu rouler ces tambours. Tout cela est graciousement mis à notre disposition pour honorer ceux que nous accueillons. La durée, enfin, c'est un peu notre affaire. Nous existons depuis plus de trois cent cinquante ans. Et nous pensons, la physique moderne nous l'enseigne, qu'il existe un pouvoir créateur du temps, un temps créateur. Nous comptons sur lui pour vivre encore au moins trois cent cinquante ans et plus encore, sous une forme qui sera peut-être alors intergalactique.

#### Combat pour la langue

N attendant, vous voici entré dans le cercle d'amis que nous sommes. Oui c'est l'amitié qui sommes. Oui, c'est l'amitié qui fait notre force, non une banale considération réciproque, mais une amitié véritable, fondée sur la confiance mutuelle et sur la conscience de notre tâche au service de la langue française et donc de ce que la France possède de plus spécifique, de plus enraciné, de plus intime, le sue du sol, comme dit le grand philosophe Emmanuel Levinas. A vous de nous aider dans cette mission. L'Académie française est beaucoup plus que la somme des mérites de ses membres. Elle donne l'image d'une tradition vivante, et chacun de nous se sent responsable de cette image. Cette responsabilité pèse désormais aussi sur vos épaules et nous savons qu'elles sont assez larges pour la

Vous êtes déjà le commis-voyageur de la langue et de la culture française. Vous êtes désormais notre compagnon. Quand vous serez en France, et vos fonctions sont parisiennes autant que mondiales, vous assisterez à nos séances. vous contribuerez aux travaux du dictionnaire, vous aurez sans doute à faire, une année, le discours traditionnel sur la vertu. c'est-à-dire sur tout ce qui vous viendra à l'esprit, et ce sera pour vos auditeurs une aubaine, car votre esprit est ouvert et vif à l'extrême. Vous nous aiderez puissamment sur le front de la francophonie. Vous serez l'unité la plus exposée, la mieux armée aussi, Et nous vous applaudirons affectueusement quand vous reviendrez parmi nous, ceint des lauriers de la victoire. Vous mettrez votre point d'honneur à combattre pour la langue de notre patrie. Nous savons que vous êtes de ceux pour qui l'honneur est la moindre des choses, et qui vivent d'un même cœur la passion de l'honneur et l'honneur de la passion.

#### Le discours du récipiendaire

(Suite de la page 10.)

Ce sera, dès lors - seconde étape autour de 1938 - la révélation d'un système désormais complet, où les trois dieux, Jupiter, Mars et Quirinus retrouvent pleinement leurs frères germains ou indo-iraniens à tous les points cardinaux de l'univers indo-européen.

L'article de la Revue d'histoire des religions ne fait qu'une trentaine de pages: pendant vingt ans, Georges Dumézil s'en servira pour « faire de la matière ». Des Mythes et des dieux des Germains de 1939, au Mitra-Vuruna de 1940, et aux quatre Jupiter-Mars-1948, il achève de mettre en place son système en précisant tour à tour davantage chacun des grands paysages de son champ d'investigation.

A partir de 1968, quand tous les éléments en existerent, foisonnants, mais épars, il entreprend la vaste tâche d'exposition qui constitue le troisième volet exemplaire de l'histoire d'une pensée. A soixante-dix ans, délié des obligations du voyage et de l'enquête, qui étaient la chair vivante dont il nourrissait son esprit, il va donc tout remettre à plat en concevant une gigantesque construction qui consiste à revenir une dernière fois sur les traces qu'il a laissées et à en dresser un immense tableau - je dirai : un monument - qui, sous forme d'une synthèse globale, l'amènera, enfermé rue Notre-Dame-des-Champs, derrière la muraille de livres qui l'encercle de partout, à pratiquer de nouvelles brèches, à découvrir de nouvelles ouvertures, partant des voies nouvelles et de fulgurantes échappées entre les pages déjà dites, au-delà des mots déjà si longuement médités

#### Un système global

ELLE fut, mais c'est peut-être seniement une vision de romancier, la méthode d'un Georges Dumézil aux prises avec un système qu'il parvint à si totalement maîtriser. A ce point d'une démonstration aussi sommaire que hâtive, je veux insister, messieurs, sur ce caractère total d'une pensée à laquelle rien ne doit échapper dans le champ qu'elle s'est défini.

Georges Dumézil n'a cherché à leurrer personne. A ceux de ses amis qui avançaient l'idée qu'il existe des règles universelles et des structures universelloment identiques de fonctionnement de l'esprit humain, ou des archétypes de l'inconscient, il répondait qu'il se bornait, lui, à simplement constater des systèmes qu'on retrouvait semblables au sein d'un même et unique groupe, qui était cette population, mythique mais bien réelle, venue d'on ne sait où, quelque part aux confins de l'Enrope et de l'Asie, avec sa langue, ses dieux et ses légendes. Il n'entendait nullement - ic cite ici son Héritage indo-européen à Rome - « ressusciter l'état religieux, politique ou social des Indo-Européens et, ce faisant, sotisfaire ainsi un

goût d'exotisme dans le temps, mais donner les moyens de se représenter, sur cinq cents, mille ou deux mille ans suivant les cas, une partie de la préhistoire des civilisations Indo-iranienne, italique, germanique, etc... historiquement

Dans ce cadre étroitement défini mais si largement aussi - on perçoit entre les lignes l'immense appel d'air venu de tous les horizons de notre héritage. Il s'agissait dès lors - je cite le même petit ouvrage de 1948 – de « tenir sous les yeux, à la fois, solidement parce qu'ils sont solidaires, ces cinq secteurs: concerts, mythes, rites, division sociale, sacerdoces ». En cinq termes, ce que Georges Dumézil définit ainsi, c'est tout simplement une civilisation.

C'est donc ce système global, total, qu'il appliquera avec une sorte de jubilation aux plus vastes pans de cette (ou de ces) civilisation qu'il se fera une obligation d'aborder, comme à leur plus infimes manifestations entre lesquelles il semblera s'amuser à faire ioner toutes les mances de ce qui devient une langue et une poésie.

Témoins de cette culture immense, les trois beaux volumes de Mythe et épopée ou la réédition de la Religion romaine archaïque, qui mettent à plat le formidable tableau d'un savoir acquis pendant plus de soixante ans. Mais témoins aussi, et je les cite dans le désordre, ses Idées romaines, ses Esquisses de mythologie, où il tourne et retourne en tous sens des bribes de problèmes, qu'il s'agisse de la Courtisane et les Seigneurs colorés, ou des Quatre pouvoirs d'Apollon, pour apporter quelques gouttes d'eau encore à son moulin et nous offrir, à nous, émerveillés, de géniales et musicales variations autour d'un thème unique et triple, dont chaque esquisse est une fulgurante notule et un immense ensemble qu'elle consolide encore en quelques pages, quelques images d'une infinie poésie.

#### Nostradamus

'AI dit jubilation, et c'est bien de jubilation qu'il s'agit, quand, parvenu tout au bout du chemin, Georges Dumézil peut se rendre compte que l'extraordinaire machine, ce mécanisme de haute précision qu'il a inventé, en arrive à pouvoir fonctionner tout seul; je veux dire sur n'importe quel sujet, mais avec la même rigoureuse, inaltérable précision. Tel est l'enieu de l'avant-dernier livre publié de son vivant. Je veux parler de ce livre qu'il a qualifié lui-même de « sotie », où le savoir le plus grand débouche soudain sur le rire le plus pur. « Le moyne noir en gris dedans Varennes » est, vous le savez, l'analyse poussée jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire jusqu'à la plus extrême de ses possibi-lités, du quatrain de Nostradamus qui prédit la fuite de Louis XVI à Varennes, son arrestation, son emprisonnement et son exécution. Nous sommes là aussi éloignés des chers Indo-Européens de Dumézil que de ses amis les Oubykhs, et pourtant, sur quatre vers qui constituent un poème si inspiré, si moderne et si bellement articulé que je ne peux résister au plaisir de vous le redire :

De nuict viendra par la forest de Reines.

Deux pars vaultorte Herne la pierre

Le moyne noir en gris dedans

Esleu cap cause tempeste, feu sang tranche.

Sur ce quatrain énigmatique, donc, un vieux monsieur de quatre-vingt-six ans a imaginé un dialogue délirant de drôlerie et imperturbablement sérieux entre quatre messieurs graves et savants. Ainsi, c'est la fiction elle-même - romancier, i'oserai dire le roman - qui vient à la rescousse de la théorie sous la forme d'un dialogue que n'auraient désavoué ni Valéry ni Claudel, qui faisait converser

sur Wagner et sur Dieu des automobilistes en panne dans le Loir-et-Cher. Ici, nos quatre personnages tournent et retournent les quatre vers de Nostradamns, en épuisent tous les sens et en font si bien «de la matière» qu'ils retombent sur Rome et les flamines majeurs pour en éclairer enfin la signification et drouver, dar Numa Poi interposé, que Nostradamus a bel et bien annoncé au milieu du XVI<sup>e</sup> siècle les événements de 1791. Le raisonnement est si superbe que les cent pirouettes du dialogue deviennent les entrechats nécessaires d'un ballet où l'intelligence le dispute à l'humour sous le signe inéonisable d'un savoir universel.

Et nous n'avons d'ailleurs pas le temps de reprendre notre souffle que Georges Dumézil remonte encore vingt siècles en quelques pages, pour nous offrir in fine sa somptueuse version à lui des derniers mots de Socrate à la fin du Phédon: « Criton, à Esculape nous sommes rede*vable d'un coq.* - Avant que le coq chante, Georges Dumézil a tout deviné.

Ainsi, derrière la pensée toujours en mouvement qu'on a vue naître et s'enrichir à travers tant de pages et tous ces livres accumulés en un superbe ordonnancement, apparaît le sourire de l'homme Georges Dumézil. Je l'ai dit, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. C'était chez lui. dans cet appartement en proue sur la rue Notre-Damedes-Champs, dans ce désordre fabuleux de livres posés sur des livres, de planches en équilibre ployant sous le poids d'autres livres, devant cette table de travail comme dévorée elle-même par les livres qui l'envahissaient de toutes parts, maladie magistrale du savoir à l'assaut des objets de tous les jours qui n'en sont que l'instrument banal et nécessaire. Et moi, le romancier un peu diplomate, le diplomate un peu romancier qui osait lui rendre cette visite, je me sentais comme un personnage parfaitement incongru, un Pierrot de comédie aves ses petites angoisses, égaré au milieu d'un autre théâtre où l'on aurait donné une pièce à laquelle il sentait avec une redoutable clairvoyance qu'il n'appartenait pas. J'ai pourtant retenu de cette brève visite la vision d'un homme d'une immmense bonté qui faisait l'effort de tenter de comprendre jusqu'aux silences embarrassés d'un solliciteur qui se sentait désespérément importun.

Plus tard, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui m'ont redit cette volonté qu'il avait de comprendre un interlocuteur, alors même que les préoccupations de celui-ci paraissaient se situer à des années-lumière de ce qu'on croyait être les siennes. Son fils, le docteur Clande Dumézii, ne m'a-t-il pas écrit que si son père « lisait peu de romans - ce sont ses mots - et ne s'était jamais autorisé à en écrire, on sait peu

qu'il a eu, lui aussi, avant guerre, dans a mouvance pétillante du jeune Roger Caillois, la tentation de s'essayer au genre littéraire policier ».

Et puis la télévision est venue, bien tard, pour révéler à ce qu'on peut appeler le grand public la figure de Georges Dumézil. Et ce public, à son tour, l'a découvert derrière sa table de bois et les montagnes branlantes de ses livres qui sont devenues pour tous la métaphore de son savoir, lui si bien assuré : mais ce même public a découvert en même temps, au détour des questions du fairevaloir qui l'interrogeait, la bonté de ce regard, l'humour de ce sourire.

#### 

ORSQUE je me suis lancé dans la redoutable et exaltante entreprise qui a consisté à lire, en quelques mois — j'ouvre les guillemets tout Dumézil », ou presque, pour tenter d'en parler cet après midi devant vous, c'est le souvenir de ce sourire qui m'a d'abord encouragé, effaré que j'étais par les milliers de pages qui s'amoncelaient devant moi. Car démuni, je l'étais. tout juste bon, je vous l'ai dit, à écrire des romans, cela faisait plus de trente ans que j'avais oublié de penser. Pis : je ne savais plus ce que c'était que penser.

J'ai donc abordé l'œuvre de Georges Dumézil pas à pas : très vite, pourtant et après quelques livres, tout m'a paru clair. J'avais compris, je crois, et la recherche, et la méthode : le reste coulait de source. Le plus aisément du monde, les lignes de force de sa pensée se sont dégagées, ses appendic ramifications: une fois de plus, Georges Dumézil s'était montré un maître hors pair, mais, cette fois, c'était à moi qu'il s'adressait. A moi qui ne savais plus penser, il a réappris à la faire. La délectation qu'il éprouvait à suivre une idée iusque dans ses prolongements les plus inattendus, je l'ai ressentie à mon tour. Et c'est ainsi que son Moyne noir en gris a fini par m'apparaître comme le livre le plus drôle que j'ai lu depuis bien long-temps, car il n'était plus un élément du puzzle qui ne me fût familier, ni un clin d'œil à son système auquel je ne pusse

répondre à mon tour. L'été dernier, j'ai passé huit jours à Bayreuth, où on donnait une nouvelle mise en scène de l'Anneau du Niebelung. Wotan et Donner, Froh, Feia, les dieux de l'Or du Rhin qui m'étaient depuis longtemps des amis, me sont apparus sous un autre costume. Wotan, c'était le borgne, et Donner le manchot dont Dumézil a raconté les aventures; quant à Froh et à Freia, la déesse aux pommes de jouvence, je les ai reconnus sous le masque dont Wagner les a affublés : à travers le temps et l'espace, transportés sur la verte colline du Festvielhaus, c'étaient les jumeaux Acvins de la légende indienne.

Et soudain, lorsque les géants Pasolt et Fainer entraînent Freia, leur prisonnière, le chant de désespoir de Froh, le personnage le plus ingrat peut-être de la mythologie wagnérienne, m'a rempli d'une émotion nouvelle, parce qu'au-delà des mythes védiques passés au tamis réducteur d'un conte des bords du Rhin ce sont les derniers des cinq frères Pandava qui me sont apparus, Nakula et Sahadeva, beaux et intelligents, à qui

l'épée est attribuée comme arme : cette épée, c'est celle de Siegfried, bien sûr. devinée dans les notes ultimes du prologue, admirable thème de sept notes glorieuses qui retentit quand les dieux s'avancent vers le Walhaila sur l'arc-enciel que Froh, lui précisément, a lancé entre terre et ciel.

Ainsi, jusque dans les désordres poétiques de la thématique wagnérienne, me suis-je plu à retrouver à mon tour les signes dont Georges Dumézil a balisé sa pensée. Romancier pris au piège de la pensée d'un autre, je faisais mienne sa méthode pour mieux m'y enfermer.

#### Diplomate et romancier

ARLANT de Stendhal, j'ai dit au commencement de ce remerciement qu'au-delà des Chartreuse et des Armance, sa vie fut son vrai chefavec la même aisance qu'au-delà de la théorie des trois fonctions, des lourds volumes de Mythe et épopée, de tous ceux qui les ont précédés et de ceux qui les ont suivis, c'est la pensée en action de celui qui les a tirés de la double mit de l'espace et de l'histoire qui est son vrai chef-d'œuvre. Non pas, dès lors, la vie d'un homme, ou son œuvre, mais la démarche, l'itinéraire : l'intuition, la révélation puis l'exposition qui ont conduit de l'un à l'autre. Je voudrais pouvoir affirmer ce qui me semble une vérité aveuglante – mais qui suis-je, après six mois seulement d'intimité peutêtre trop fertile avec la pensée de Georges Dumézil, pour oser avancer une telle hypothèse?

Je la poserai donc seulement devant scieurs. Et je retournerai à mes romans et à ma diplomatie. Pendant six mois, grâce à Georges Dumézil, je me suis senti un peu meilleur, ce qui est déjà difficile; un peu plus intelligent, ce qui est beaucoup plus difficile. La dernière page n'est pas tournée. Quoique j'aie pu on dire, il me reste bien des volumes de Georges Dumézil à lire, tant de cheminements encore à explorer. Pour le reste. je continuerai à écrire des romans, puisque c'est peut-être encore cela que je réussis le moins mal, et je continuerai mon métier de diplomate, car, hormis celui de la littérature, le service de l'Etat est, au fond, le seul que je respecte et le

scul pour lequel je pense être né. Mais je demeurerai fidèle aux engagements qui étaient ceux du solliciteur auquel vous avez bien voulu, en juin dernier, accorder vos suffrages. J'ai trop de visages encore dans la tête, d'histoires, de paysages - et le défi que Stendhal nous a lancé d'écrire à perte de vue, de vie et jusqu'au dernier souffle - pour ne pas écrire encore, fût-ce un peu trop et en dépit des règles de la bienséance en matière de littérature qui préconisent l'économie des moyens, la raréfaction de la production, l'enfantement dans la douleur et la culture officace des amitiés nécessaires à la bonne tenne des livres de

Simplement, parce qu'appelé à siéger parmi ceux que Destutt de Tracy appelait « les hommes les plus distingués par leurs talents et leurs lumières», peutêtre vais-je avoir envie de mieux mériter l'honneur que vous m'avez fait. Aussi tenterai-je, simplement, d'écrire des romans un peu meilleurs, et de servir un peu mieux l'Etat que je me suis donné

حكدًا من الأصل

& Minney of

.

Mar die deuts g

the Minister Super

Marie Hadair

THE PERSON LABOR.

Di Minus

Will Stifferen could

CONTRACTOR AND A

-

the state of the same of

i dille de districte.

**FROM** 290 3....

L. FME FARMER S. ..

A STATE AND ASSESSED ASSESSED

Marie 1888 Aran

i sage.

Belley, Lage

the difference property

**in Antique** plans

Manager des

A Company of the Comp

Marie and the second se

Mary a service of the Marie Bridge Control of the Control

The second secon

Admit August and Augus

Marie Carlo

rate of a second second

\*

Bederica and the state of the s

Bridge and the second s

And the second of the second

Maria Company of the State of t

Control of the state of the sta

The second secon

A STATE OF THE STA

Prof. 1

11 am - 1 am - 1 am - 2 am - 2

2. car.17

part of the manufacture of the second

·新文学 1996年1997年4月

Andrew Control of the Control

4.5

one of the second of the secon

wall in the Market

ya ya ka ka zeza Kana ka ya ka ka zeza

-

- **-**

100 A 1000 A 400 A

-

: 124 : 124 : 124

C ....

. - . -

THE THE STATE OF THE STATE OF

# Régions

#### AUVERGNE

Des bourses

pour l'étude des câbles Le Chib des ouvreurs, association pour la promotion de l'image de Clermont-Ferrand, propose – en liaison avec la ville de Clermont-Ferrand -, aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce et de gestion et de troisième cycle des universités cinq bourses de 15 000 F sur le thème : «Le câble, quelles nti-lisations pour quels publics?».

Les cinq candidats ou équipes de candidats (trois personnes au maxi-mum) retenus devront aller étudier la tochnique et l'utilisation du câble dans la ville étrangère de lour choix et consigner les résultats de leur enquête dans un mémoire.

Le vainqueur du concours organisé à l'issue de ces enquêtes, outre l'attribution d'un prix de 25 000 F, sera reçu par la ville de Clermont-Ferrand, intégré comme membre consultant dans le Club des ouvreurs, et ses travaux feront l'objet d'une publication.

\* Renseignements suprès des services de communication, matrie de Clermost-Ferrand, 10, rue Philippe-Marcombes, 63 000 Clermont-Ferrand, tél.: 73-92-42-31, poste 227.

#### BRETAGNE

Aides aux puces

Le conseil général d'Illo-et-Vilaine a décidé d'accorder une sub-vention de 5 millions de francs à la Société générale de semiconducteurs (SGS) pour l'acquisi-tion de machines de haute technologie nécessaires à la fabrication de composants électroniques de la

Cette aide financière est assortie d'un engagement de la SGS de net-tre ces équipements très sophisti-qués à la disposition des universités et des grandes écoles de Rennes. L'investissement est de 280 millions ement est de 280 millions de francs pour l'industrialisation de puces intelligentes ».

Le conseil régional de Bretagne apporte une avance de 10 millions de francs, la ville de Rennes intervient pour 7 millions de france et le ministère de l'industrie a donné son accord de principe pour une aide de 80 millions de frai

C'est la première fois que le conseil régional de Bretagne, le conseil général de l'Ille-et-Vileine et la ville de Rennes apportent leur contribution financière à une entrerise pour l'achat de matériel. Leurs interventions se limitaient jusqu'alors au financement de bâti-ments industriels.

#### 320 000 LITS EN 1995?

## Les encombrements de la Tarentaise

A\_vallée olympique de la Tarentaise sort sans trop de dommages d'un hiver peu enneigé sur les massifs montagneux auropéens. L'ahitude éle-vée de ses stations et l'existence de domaines skiables, parmi les plus étendus et les mieux équipés du monde, furent des atouts déterminants pour attirer une clientèle française, qui boude depuis trois ana les pentes de ses massifs ou réduit la durée de ses séiours à la montagne (1).

Si de nombreux villages d'alti-tude s'apprêtent à conneître des années difficiles sur le plan financier, cui les contraindront nécesdes programmes nouveaux d'équipements immobiliers ou en munes de la Tarentaise, occupées à la préparation des Jeux olympi-ques d'Albertville de 1992, regorgent de projets.

La Tarentaise a ainsi retrouvé depuis trois ans le même rythme de développement immobilier qu'au cours des années 70, période pendant laquelle courut le « plan neige » (1970-1975) qui permit notamment l'essor de nouelles stations comme La Plagne, Tignes, Les Arcs, Les Menuires, Val-Thorens.

Equipée de plus de 250 000 lits, la vallée olympique a engrangé, par l'intermédiaire de la commission spécialisée des Unités touristiques nouvelles (UTN), qui siège à Lyon, des autorisations portant sur la mise en place de 61 000 lits nouveaux. Au rythme actuel de consommetion annuelle de ces autorisations, qui approche les 15 000 lits, la Tarentaise pourrait offrir 320 000 lits à l'horizon de 1995. L'aptitude exceptionnelle de cette val-lée pour le ski, qui n'a, d'autre pert, consommé qu'une partie seulement - 56 % - de l'espace disponible pour la pratique de ce sport, en fait une formidable erve de neige à équiper.

#### Skieura roulauts

Mais pour qui et avec quels risques ? Ce sont les questions que se posent les techniciens des cimes, rejoints désormais par un certain nombre d'élus. L'administration, à son tour, vient, par l'intermédiaire notamment des préfets de la région Rhône-Alpes

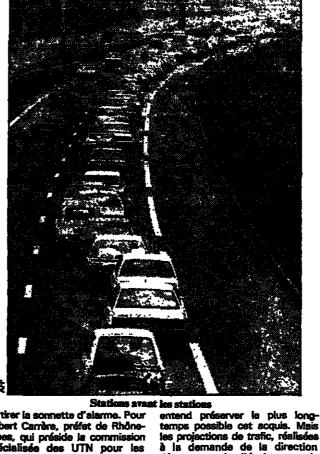

de tirer la sonnette d'alarme. Pour Gilbert Carrère, préfet de Rhône-Alpes, qui préside la commission spécialisée des UTN pour les Aipes du Nord, l'administration devra se montrer beaucoup plus vigilante sur les projets qui lui seront soumis en Tarentaise : « Je pense que nous entrons aujourd'hui dans une phase où nous risquons de devoir procéder à des ajournements de longue durée ou à des réductions très sansibles de volume des projets qui nous seront présentés. »

L'Etat, qui investit, dans la perspective des JO de 1992, des sommes considérables - plus de 2 milliards de francs - pour donner à l'actuel tracé de la route nationale 90, inadaptée à l'environnement urbain de la Tarentaise, des caractéristiques autoroutières entre Albertville et Moûtiers - 27 kilomètres, -

départementale d'équipement de la Savoie, font apparaître que

cette voie moderne, prévue pour faire « sauter » les bouchons des < skieurs roulants », sera à son tour saturée à l'avai de Moûtiers lorsque les capacités d'accueil des stations de la Tarentaise atteindront 340 000 lits. En amont de cette ville carrefour, les embouteillages se multiplieront dès que la vallée offrira 318 000

« Le réseau, qui sere réalisé pour 1992, n'apporterait qu'une capacité supplémentaire d'accueil limitée à 30 000 lits par rapport au nombre de lits existants, aucmenté des autorisations UTN non consommées », écrit, dans un rapport récent, le préfet de la Savoie, Bertrand Landrieu. Il sou-

domaines skiables vers des sites difficiles, l'accroissement de la fréquentation, augmenterent le poids des risques naturels », mais aussi nécessiteront la mobilisation, difficile, de nouvelles réserves en eau potable et un effort considérable d'épuration au niveau des rejets.

#### Plutôt le haut de gamme

La Savoie et sa vallée la plus presticiouse se trouvent ainsi confrontées à un choix particuliàrement délicat. Les contraintes géographiques du site dans lequel s'inscrit la route nationale 90 restreignent son développement quantitatif, au moment, précisément, où la pression de la clien-tèle, certaine de trouver dans ses stations la neige quasiment garantie, se fait de plus en plus forte, et que surgit un nombre

e Face à un marché français en stagnation, la stratégie de la d'augmenter sans discernement les capacités d'accueil de qualité moyenne, au risque de déstabili-ser les stations moyennes de Savoie et des Alpes du Nord, mais de viser un produit touristique « haut de gamme » afin de capter notamment européenne » observe le préfet de Savois.

L'Etat semble aujourd'hui disposé à mieux contrôler les ambi-tions des communes de la Tarentaise, sans remettre en cause directement leur compétence en matière d'urbanisme qu'elles tiennent des lois de décentralisation, mais en faisant jouer les disposi-tions particulières prévues dans la loi montagne de 1985, qui confie à l'Etat de très larges attributions dans les domaines de l'environnement, de la sécurité face aux risques naturels, enfin, de celles concernant la qualité de l'archi-

#### CLAUDE FRANCILLON.

(1) Le taux de départs des Fran-cais aux sports d'hiver, qui était de 10 % au cours de la saison 1983-1984, tombait à 9,6 % pendant l'hiver 1985-1986 et est actuellement estimé à 8,8 %.

sérieux avec lequel elle a été

Les participants aux voyages

américains viennent ainsi de se

merce pour présenter une série de rapports détaillés sur les leçons qu'ils en ont tirées et définir ensem-

ble quelques propositions concrètes: en particulier, la préparation et le

lancement d'un audit stratégique destiné à faire le point sur la situa-

tion réelle, les manques et les atouts

**PAYS DE LA LOIRE** 

Un film

pour la Vendée

Depuis le 15 mars, 42 salles des Pays de la Loire présentent en exclu-

sivité le film Vent de Galerne dont la sortie parisienne aura lieu le 22. Une vaste opération de promotion a été organisée dans la région auprès des

comités d'entreprise, des écoles, des foyers du troisième âge... pour ven-dre les 100 000 entrées qui permet-

tront d'assurer une première renta-bilité de ce film à plus d'un égard

Réalisé par Bernard Favre à par-tir du livre d'André Guilloteau,

coproduit par Claude Nedjar et la Canadienne Francine Forest, Vent

de Galerne raconte l'histoire d'un

petit village vendéen entraîné en 1793 dans la tourmente qui ravage

la Vendée militaire et se termina par l'envoi des « colonnes infernales »

republicaines. Le village qui a été construit pour cela subsistera comme village-musée; plusieurs habitants de la région, notamment ceux qui participent au spectacle voisin du Puy-du-Fou, figurent dans

le film. Mais celui-ci est surtout sir

gulier par la façon dont il a été financé et dont il sera vendu.

de francs, dont 5 ont été apportés par les communes, les industriels, les

commerçants, les particuliers - rassemblés dans l'association Vendée Vérité, – qui ont vouln faire de ce

spectacle un outil de promotion pour

leur région. Celle-ci, traditionnelle-ment très inventive et industrieuse

dans les métiers de la mode, du tex-

tile, de la chaussure, est assez large-

ment-touchée par la crise. Au cours

du débat organisé à Cholet à l'occa-

sion de la sortie de Vent de Galerne,

deux intervenants marquaient très

bien le double souci qui a animé les

Son budget s'élève à 38 millions

promoteurs veulent his donner.

qui existe dans l'histoire de France traditionnelle sur ce qui s'est passé en Vendée », disait l'un. « Nous vou-lons manifester la volonté des Vendéens de se préparer à l'Europe économique >, notait l'autre.

#### PICARDIE

voulons combler le trou de mémoire

Un conseil régional des jeunes

Il existe en France plusieurs conseils municipaux d'enfants et même deux conseils généraux même deux consciis generaux d'enfants (en Ille-et-Vilaine et en Savoie), mais il n'existait pas encore de conscil régional de jeunes. Le premier vient de voir le jour en Picardie sur l'initiative du président du conscil régional, Charles Baur (UDF). La région compte quatre-vingt-cinq lycées d'enseignement général et d'enseignement professionnel. Dans chacun d'entre cux, le remétant au lycée et son supstomet. Dans cincuit il entre cux, te représentant du lycée et son sup-pléant seront désignés par l'ensem-ble des délégnés de classe. Le man-dat ne sera renouvelable qu'une fois. Les conseillers régionaux jeunes tiendront trois sessions par an à Amiens. Deux sessions sont prévues avant les grandes vacances, la première se tiendra le mercredi

22 mars. Les conseillers régionaux jeunes se répartiront en quatre commis-sions : formation, développement économique, aménagement du terri-toire régional, culture et identité régionales. Un élu et un ou plusieurs cadres de la région assisteront aux commissions. Il y aura ensuite une séance plénière au cours de laquelle les quatre présidents des commis-sions rendront compte de leurs conclusions. Un débat et un vote interviendront après chaque rapport. Un budget sera mis à la disposition des conseillers régionaux jeunes des conseniers regionaux jeunes pour la publication des débats et des conclusions. Les présidents et les rapporteurs des commissions du conseil régional des jeunes pourront être entendus par les commissions du conseil régional de Picardie à la demande du président de cette assemblée.

Le Parti communiste, le Parti socialiste et la FEN ont critiqué l'initiative de Charles Baur, la qualifiant de démagogique et ajoutant qu'il ferait mieux de rétablir les subventions qu'il a supprimées au mouvement d'éducation populaire.

#### **POITOU-CHARENTES**

Solidarité atlantique

contre lobby méditerranéen Le mot-clé du président du

conseil régional de Poitou-Charentes, Jean-Pierre Raffarin (UDF), est < contrat >. Le contrat de plan qu'il vient de signer avec le préfet de région lui donne grande satisfaction, même si sur des dossiers comme l'aménage-

ment rural on l'enseignement supérisur « il y aurait à redire, » « De 1989 à 1993, nous allons pouvoir dépenser 4,2 milliards de francs, souligne Jean-Pierre Raffarin. Du coup, en termes quantitatifs, le Poilou-Charentes, qui pendant le neuvième plan était au quinzième rang des régions pour l'investisse-ment par habitant, se retrouve au

Le conseil régional se félicite notamment d'avoir décroché trois dossièrs essentiels : les rontes, l'électrification de la ligne SNCF Poitiers-Niort-La Rochelle, qui sera donc desservie par le TGV, et la construction de quatre barrages pour l'alimentation en eau.

A côté de cette politique « supra-contractuelle » avec l'Etat, Jean-Pierre Raffarin plaide aussi pour nne politique «infracontractuelle »
pour mieux sonder la région. Il a
lancé les contrats régionaux d'initiative locale pour l'emploi (CRILE)
anxquels seront consacrés 28 milions de france cette année. Le prepries concerne l'eide au développe micr concerne l'aide au développe-ment de la société de haute technologie Microcontrôle dans la zone rurale déshéritée de la Charente limousine près de Confolens (création de cent cinquante emplois, dont quatre-vingts postes d'ingénieurs et cadres supérieurs). D'autres sont à l'étude dans la région de Montmorillon.

Enfin, Jean-Pierre Raffarin a lancé le 15 mars à Paris un appel aux deux régions voisines, l'Aquitaine et les Pays de la Loire, pour que se constitue concrètement une « solidarité atlantique en Europe » face à ce qu'il appelle « l'activisme à Bruxelles du lobby des régions

• Comment gérer la culture ? La matière de l'article paru dans le Monde du dimanche 26-Lundi 27 février sur la gestion des équipement d'un colloque organisé à Gre-noble par l'ANFIAC les 17 et 18 mars 1988, sous l'égide du département études et prostactive rendu de ce colloque est disponible à l'ANFIAC : 17, rue du Renard, 75004 Paris, tél. (1) 42-77-33-22.

Cette page a été réalisée par : Michel Curie, Jean-Pierre Rouges Jean-Louis This, Christian Tank

Trois milliards d'investissements à Marne-la-Vallée

**ILE-DE-FRANCE** 

Le groupe SARI a signé avec Epamarne, l'Etablissement public d'aménagement de Marne la-Vallée, dans la banlieue est de Paris, une convention d'achat de droit à bâtir de 200 000 mètres carrés sur le secteur dit « Maille Horizon - La Porte de Paris ». L'investiss total sera de 3 milliards de francs.

Le programme prévu comprend une Cité des affaires « Atria » de 13 500 mètres carrés, réalisée avec le groupe touristique Accor, un hôtel Novotel de cent cinquante cham-bres, un club des affaires et 175 000 mètres carrés de bureaux. L'aména-gement du site devrait être terminé

LORRAINE Un hôtel

intelligent

Il y a vingt ans, c'était un collège dirigé par les pères jésuites ; aujourd'hui, c'est le siège du conseil régional de Lorraine; les Messins l'appellent «Saint-Clément».

En devenant l'hôtel de région, cette ancienne abbaye, construite par les moines bénédictins au sei-zième siècle, a non seulement retrouvé une seconde jeunesse mais est aussi devenue un bâtiment <intelligent>, entièrement câblé et informatisé. Une première nationale pour une collectivité territoriale.

Répondre aux besoins des élus et de l'administration régionale a été le souci permanent qui a guidé les réflexions engagées depuis plus de trois ans pour définir le plan d'infortant un investissement de 12 mil-lions de francs. Cette réalité répond à un triple objectif : doter l'hôtel de région d'équipements bureautiques, d'une informatique et d'installations audio et vidéo.

Au regard des informaticiens, l'activité d'une région, en tant que collectivité territoriale, se caractérise par une gestion et un suivi de dossiers. Cette caractéristique forte étant posée, le système informatique bande. Ainsi, l'ensemble des bureaux est desservi par un senl câble coaxial blindé pouvant trans-porter à la fois la voix, le texte, l'image et les données informati-

ques. Cette technologie constitue une des originalités majeures du pro-gramme d'information. Elle préfi-gure l'arrivée du réseau numérique à intégration de services (RNIS) dont place.

Un traitement de texte, un logiciel de messagerie-agenda, un tableur et un gestionnaire de bases de données, pilotés par deux calcula-teurs, sont quelques-uns des outils informatiques à la disposition de l'administration régionale.

La mise en place du système de communication intégré et ouvert du conseil régional de Lorraine est désormais complétée par l'équipe-ment de la nouvelle salle des délibérations, qui vient d'être inaugurée. Vote électronique, traduction simultanée et sonorisation sont entière ment réglés par ordinateur. Chaque conseiller sera muni d'un badge de tats des scrutius seront affichés des la clôture du vote. L'hémicycle est également équipé d'un dispositif de visualisation des dossiers examinés, textes, graphiques images venant nourrir le débat.

#### **NORD - PAS-DE-CALAIS**

se compare

La prospérité de l'arrondissement de Douai a longtemps été liée à celle de l'industrie charbonnière. Depuis vingt ans, celle-ci a progressivement disparu, et, malgré l'arrivée de quel-ques activités nouvelles comme l'usine Renault, la ville et les communes voisines connaissent une grave crise de reconversion, avec un taux de chômage pratiquement supérieur de 50 % au taux national. Comment s'en sortir?

Une première solution est d'interroger les pays qui ont connu des expériences semblables. D'on le voyage organisé du 24 au 29 octobre dernier par la chambre de commerce et d'industrie et Pierre Dommergues, directeur du cabinet Triade, dans quelques villes et Etats

Une vingtaine d'industriels, de banquiers, d'enseignants, de repré-sentants des collectivités locales, ont ainsi visité des sites industriels du Massachusetts, de l'Ohio, du Michigan. Rien de bien original dans cette opération, dira-t-on, si ce n'est le

américains frappés eux aussi par la disparition d'activités industrielles traditionnelles.

## L'Europe de Nantes à Porto

UN RENDEZ-VOUS DES CHAMBRES DE COMMERCE

L'entrée tardive dans la CEE de l'Espagne et du Portugal a privilé-gié la mise en place d'un réseau de communication nord-sud autour de l'axe Londres-Gênes par la vallée du Rhône. Et besucoup, tant à Madrid et Barcelone qu'à Perpignan et à Marseille, souheiteraient aujourd'hui que les relations entre la périnsule ibéri-que et le resta de l'Europe s'établissent aussi le long de la côte atlantique.

Pour éviter d'être définitive ment mises hors jeu, les cham-bres de commerce de la frange atlantique de l'Europe ont décidé d'unir leurs efforts. La Conférence d'industrie et de navigation de l'Atlantique (CCA), créée en septembre 1988, vient de tenir en ce sens à Biarritz sa deuxème réunion avec le participation des représentants de La Coruna, Vigo, Bilbao, Bayonne, Bordeaux, Mantes et Saint-Nazare.

Una bonne nouvelle les a encouragés à aller de l'avant : la décision du gouvernement auto-nome basque de palitier le refus de Madrid de construire, à parti d'Hendays, une vois de chemin de fer à écartement européen jusqu'à Bilbao, le gouvernement espagnol ayant, lui, opté pour la connexion par la Catalogne. Le TGV dont

l'arrivée à Hendave est prévue pour l'année prochaine pourra ainsi atteindre Bilbao en 1995 alors cu'aucune date n'a encore arcis qu'aucune cara n'a encore été fixée par la SNCF pour ouvrir la voie Marseille-Catalogne. De plus, les provinces espagnoles de la côte atlantique étudient la poesibilité de prolonger de la côte cantabrique étudient la possibilité de prolonger le TGV-Atlantique jusqu'à Porto.

Dans cette attente, les participents ont décidé de déve leurs relations sériennes en déve-loppent une compagnie d'aviation de troisième niveau créée à Bil-

#### **Partenaires**

Outre ces proiets de liaison qui

viennent s'ajouter à la « Route des estuaires > Calais-Bilbao, les membres de la CCA ont envisagé la création d'une société de capitel risque. Mais vu les difficultés locales qui s'opposent à cette réalisation, l'objectif sera, dans un premier temps, de mettre en place une melleure coordination des sociétés de ca genre existant dans chacune de cas régions.

Enfin, dans le domaine de la formation, des projets de partena-riet entre les CCI concernées et en coordination avec les programmes créés dans ce sens nar

la Communauté européenne.

Autant de projets qui s'appuient sur des arguments attractifs qu'avancent les memmaritime très ancienne qui a connu ses heures de gloire avant que les axes économiques ne se déploient vers l'Est, des espaces pour la développer et un cadre de vie très agréable, condition essentielle pour le développement de nouvelles technologies. Avant de se séparer, tous ont décidé d'inviter à leur prochaine réunion prévue pour cet été à Saint-Sébastien, toutes les chambres de commerce et d'industrie de la Bretagne jusqu'à Porto.

#### PHILIPPE ETCHEVERRY.

Le secrétarist Acultaine de la Ban-Le secrétariet Aquitaine de la Ban-que de France et plus spécialement son antenne de Bayonne viennent de publier une étude qui sens fort pré-cieuse aux membres de la CCA. Tout au long d'une centaine de pages L'éco-nomie du Paya basque espagnol vue de l'Aquitaine fait l'inventaire des don-nées économiques de la Communauté basque avant de développer une anti-brese communative avac l'Aquitaine. ussque avais de developper une anè-lyse comparative avec l'Aquitaine. (Banque de France, 13, rue de l'Esprit des Roie, BP 503 - 33001 Bordesux Cedes).

## Derrière le succès médiatique, la fragilité

Après Milan, Londres, la Semaine du prêt-à-porter féminin de l'automne-hiver 1989-1990. s'est ouverte à Paris. Trente-huit créateurs (Comme des garçons, Yohji Yamamoto, Claude Montana ...) et couturiers (Dior, Chanel, Lacroix, Saint Laurent) présentent leur collection dans la cour Carrée du Louvre.

été nécessaires pour mettre en place 6 000 mètres carrés de tentes, 4 500 chaises, 300 portants, 39 000 mètres carrés de tissu, 2 600 projecteurs, 15 kilomètres de câble et... 200 miroirs. L'augmentation du nombre d'accrédités (1 609 journalistes, 319 photographes) a donné l'idée aux organisateurs d'agrandir les espaces d'accueit L'installation, sue par le ministre de la culture, Jack Lang, dès 1982, est provisoire, puisqu'il faudra un jour, pour la circulation du Grand Louvre, déménager et trouver un lieu aussi central.

En attendant, le marathon continue : Jean-Paul Gaultier fait cava-

lier seul à la Grande Halle de La Villette, Thierry Mugler présente désormais aux professionnels dans ses salons de la rue du Faubourgses salons de la rue du Fanbourg-Saint-Honoré. Restent les autres, cultivant leur différence par goût ou par nécessité entre le Palais de Chaillot (Junko Shimada, Helmut Lang), ou le pavillon Gabriel, les hôtels (le Saint James d'Albany, la résidence Maxim's), refuges des 

Maleré cette dispersion, Paris aimante les talents. En janvier, Valentino défilait dans la capitale : « Couture is my métler... ». C'est au tour de Romeo Gigli. Les Italiens

blent depuis que l'imprévisible Katharine Hamnet a annoncé il y a une semaine, son désir de suivre leur exemple. A qui doit-on lancer les fleurs? Aux Japonais, qui ont dès le début des années 80 utilisé la capitale comme une vitrine? A Christian Lacroix, qui a «réveillé» la conture par ses conjeurs et son énergie? An retour annonce du « mieux-disant commercial » que sont le luxe, les « valeurs » ? Derrière le succès médiatique se

cache une réalité moins glorieuse pour la France, souffrant, faute de structure industrielle et de distribution adaptée, de la concurrence

Nouvelle fraîcheur

La guerre est finie, vive l'école

(russe?) et vive la vie!, semble

épéter depuis deux saisons Rei

Kawakubo. Après les damiers

éants, les pompons de l'été 89,

Thiver évoque en couleurs (vert lai-

tue, jaune crème dessert, violet) les plaisirs des champs et du retour à l'isba. Adieu silhouettes déchique-

tées et teints blêmes du début de la

décennie : voici Mathilda, Belinda et

les autres, joues roses enfantines et cheveux relevés en couettes frisot-

tantes. Elles portent des vestes-

*REI KAWAKUBO* 

font påle figure : 3 600 mètre zines ne sont pas fabriqués en France : c'est le cas d'un Gaultier. d'un Lacroix. En 1988, selon la Fédération du prêt-à-porter féminin, les importations de vêtements féminins auraient augmenté de 9 %. Avec 6,6 milliards de francs, elles représentent presque un tiers du chiffre d'affaires du secteur. Principaux foarnisseurs : l'Italie, la Belgi-que, le Luxembourg, la RFA. C'est à Düsseldorf qu'ont été fêtés le 5 mars les quarante ans de l'IGEDO, le plus grand Salon de mode international : 145 000 mètres carrés, 1 847 exposants de 35 pays. A côté, les scores du Salon du Prêt-à-porter de la porte de Ver-sailles (ouvert du 18 au 21 mars)

carrés, 250 exposants (contre 140 en octobre dernier). A la recherche d'une image, les Allemands ont déjà fait des propositions pour qu'an IGEDO se tienne à Paris. Jacques Mouclier, président de la chambre syndicale des créateurs et des conturiers, y voit la possibilité, à la veille de 1992 d'e allier création et force économique... » Encore faudrait-il donner à la création toutes ses chances. Peut-être faudraît-il encourager le « sens du fini, du parfait » dont parlait Christian Dior et qui donne à Paris depuis toujours son caractère d'exception.

LAURENCE BENAIM.

#### **ҮОНЛ ҮАМАМОТО**

#### L'éblouissement du blanc

Sur un bon vieux boogie sautil-nat ca commence par un hommage ments semblent d'une simplicité lant, ça commence par un hommage au Cardin des années 60 : des chasubles en trapèze avec des ouvertures en cells-de-bœuf, mais sur d'épais collants clairs, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et les asymétries, les pas a repoduc. Et es asynctas, tos déchirures de Yohji Yamamoto interviennent, éloignent toute idée d'imitation. Avec leur coiffure sage, leurs jambes minces dans des godil-lots souples, leurs grandes capes de collégienne, leurs robes manteaux à col marin, les filles Yamamoto vont de l'avant. Elles avancent à pas réguliers, assurés. Assurées juste-

ment de ne pas ponvoir être imitées.

austère, et puis, d'un coup, on voit une poche qui se relève en biais, des plis qui se rattrapent on se demande vives accrochées sur de longues jupes abat-jour en tulle, des jupes amples et raides qui semblent en plastique, des boutons blanes qui dessinent une demi-courbe sur un boléro, un laçage énigmatique sur

Plus énigmatiques encore sont le noir et le bianc. Car naturellement, entre quelques passages conleurs. Yohji Yamamoto revient à ce qui lui Yohji s'amuse, et ses robes sont appartient en propre. Ses noirs opa-omme des poèmes cachant des bla-ques, ses noirs mystérieux, profonds sues pince-sans-rire. Elles habillent comme le monde d'avant le big des femmes qui sourient en elles-bang, ses noirs parfois rehaussés



Yokii Yamamot

puhrs, des bottes extrêmement éblouissement sur lequel nulle

d'une tache crue : ainsi avec des jodrouges ou blanches. Chez Yama-moto, le blanc est une couleur, un ombre ne semble jamais pouvoir se

CHRISTIAN LACROIX

#### La danse des couleurs

Dans la chronologie des présentations, ils se suivent presque, séparés par le grand chic Scherrer. A passer d'un univers à l'autre, on risque le vertige. Après le «Japon mystérieux » et l'aristocratique confort, milà le méridonal lascif avec ses lainages duveteux, multicolores. aux derniers jours de l'été, la fin des vacances. Les crépuscules fraîchissent sur les peaux encore chaudes de soleil, les femmes s'emmitouflent et se drapent dans des châles écossais à

Pas mal romanichelles, un peu hippies, elles se pavanent en velours frappé, moiré, en redingotes soyeuses, chamarrées. Il leur arrive de porter de l'uni, mais alors il brille. Il est orné de soie matelass de boutous comme de gros diamants, accompagné de bérets

Chez Lacroix, les femmes se coiffent également de chapeaux écossais, ou à dessins panthère de forme cocher, de petites capelines sobi avec un large ruban, adaptées à la ligne 1930 d'une longue jupe droite. Par exemple, la jupe de ce tailleur smoking noir, mais doux, satiné, très ambigu, entre sous-maîtresse de salon chic et directrice de pensionair de fête dans cette collection, une femmes en mousselines rouges. valses viennoises. Et le rideau se referme sur un air qui respire des souvenirs de bonheur.

'Le noir est rare chez Lacroix. juste mis là pour faire vibrer des assemblages de couleurs inouis, improbables, vraiment risqués. Les couleurs miroitent, se fondent, dansent sur des rythmes très Broadway qui leur vont à merveille. La même énergie vitale s'en dégage. Il y a un ambiance rieuse. Un bouquet de fuchsia, orange s'apprêtent au bal, se balancent sur un mélange de

La Chine est la grande réussite de

Popy Moreni. Tuniques, vestes loa-gues, fourreaux fendus, mélanges de

rouges éteints, de verts crus, de

fuchsia, de bleu turquoise, avec une

nette dominante vieil or. Les tuniques se superposent aux jupes, qui se

superposent aux pantalons. De fins

plissés se déploient et surgissent

d'ouvertures invisibles dans les man-

beige orange.

liquettes, des boléros ouverts sur des jupes «paysannes» avec des chaus-sures à bride (certaines en fourrure nounours). Hier noire et désespérée, la ville taquine la campagne avec des dessins-broderies de cahier de classe, des gros tweeds noirs et blancs et des galons, des passemences costumes « populaires ». Bordés de satin, les tissus sont doux comme des couvertures de bébé, les jeunes filles semblent là toutes prêtes à marier, avec leurs

liseuses, leurs petits mantelets, leur pull en forme de cache-théière d'où s'échappent deux jolies mains pâles. On trouve pour le soir les jupons dorés d'Alice au pays des merveilles, des blouses transparentes et bouffantes. Tout cela est sage. généreux comme les chocolats posés sur il y a encore des surprises, plissés interrompus par une ligne invisible, effets de disparitions, blouson devenu foulard, etc. Comme des

THIERRY MUGLER

### Pour transpercer les cœurs

nunuches s, dit Thierry Mugler après son défilé, costume vert pomme et pull turquoise, heureux comme un enfant. Si fort, si audacieux, son hiver 1989-1990 ranime la Parisienne de tous les films, avançant insolente dans son tailleur de grain de poudre noir. Un haut de jupe despine une vague, une manche s'élève en aileron, un filet noir fait des zigzags sur une blou-son de cuir jaune, tout semble sculpté au millimètre, étudié pour transpercer les cœurs à force de talons-clous, de pinces, de découpes secrètes (un triangle de mousseline

Les surpiques font penser an tracé d'une fourchette sur la nappe blanche. « Si tu ne m'aimes pas, je te tue. - C'est bean, drôle aussi, tirant sur le soixante-dix (cuissardes, tailles basses) et les visions de bédéphile. Barbarella, Jessica Rabbit, lèvres rouges à paillettes,

Les mannequins passent, les photographes sifflent, et pour cause : un bustier chromé façon Buick à seins-phares, des robes du soir à dessous des fonds brodés et comme jamais pu travailler sur un man-nequin de bois, même quand je nequit de vois, meme quant je vendais des croquis dans le Sen-tier», dit Thierry Mugler. Cou-ture? Les vêtements ont demandé des heures de mise au point, la participation de parariers comme Lesage (broderies), Lemarié (plumes), travaillant habituelle-ment pour Saint Laurent, Chanel,

Lacroix, etc. Le succès commercial est là : e cette ligne « podium », fabriquée en France, a réalisé en 1988 un chiffre d'affaires de 110 millions de francs (25 % en France). En cinq ans, il aura été multiplié par quatre. Couture? Sans doute, puisque la société diffuse sous cette



Un modèle de Thierry Mugler

«Intermédiaires», sere lancée à l'été 1990. Thierry Mugler crée des envies. N'est-ce pas ce qu'on

griffe quatre lignes. La prochaine, demande à la mous : came de la

JEAN-PAUL GAULTIER

#### Les cultes de la rue

· Vous êtes bien installés? Vous m'écoutez? Alors je commence », annonce à répétition la voix d'Annie annoisce à repetition à voix à Annie Cordy. La salle se prépare comme pour un match, autour d'un ring noir iléché de vert et suffisamment long pour qu'on puisse bien voir. Le cri d'une cantatrice qu'on pince, tout est prêt. Bouche presque noire, elles arrivent. C'est une collection faite de petites histoires à lire dans les deux sens. Côté pile, la garçonne : mini-jupette plissée à la Suzanne Lengien, chapeau cloche, bottes d'équitation. Côté face, la flambaux empountant su resister S.M. beuse empruntant au registre S-M tout l'arsenal des fantasmes : crochet, smocks, zip en veux-tu en voilà, caleçons tronés aux genoux, gaines noires et qui deviendront pour le soir des fourreaux en soie traitée comme du latex avec des

hublots résille à la place des seins. Jean-Paul Gaultier sépare claire-ment la scène et la ville. Pour celleci, on dirait qu'il met à plat les vête-ments - y compris ceux qu'il a déjà

détournés, retournés, - comme la parka, le K-Way, le blouson Levi's (ici dans la gamme des lamés multi-colores), le caban, le petit maillot de bermuda or.

marin rayé devenu caleçon, collant, jupe à lamelles. Tout s'affine, s'allonge aussi à cause des fracs, des fuscaux, de ces manches immenses et fendues qui dégoulinent comme de longs gants du soir qu'on enlève. Tout se simplifie en même temps, là où Gaultier sait comme personne donner au vêtement de ville l'aisance d'un survêtement et, audelà, jouer les contrastes avec des matières précieuses (satin, velours).

Il fait aussi le contraire avec un manteau facon Poiret coupé dans de l'éponge rouge et vert. Les conleurs jouent l'opposition : il y a des teintes d'épices, des moutarde, des bor-deaux réveillés par des éclats stridents et fluos, citron, turquoise, orange. Jean-Paul Gaultier agit en observateur, recompose comme un vrai conturier les cultes de la rue, ceux de Londres en particulier : ainsi le jean coupé qui devient un

On retrouve les gags de Vivienne Westwood retravaillés avec moins de violence, plus une coquetterie toute parisienne. Jean-Paul Gaultier prend à partie son fan club : défilent là deux nouveaux mannequins, la rédactrice Melka Treanton ainsi qu'un jeune dandy du Harper's and Queen. A la sortie, les spectateurs, gondoliers psychédéliques, panthérettes et vampettes à pattes d'eph, s'en vont tranquillement. Pour une fois, le public semble plus fou que

• RECTIFICATIF. - Le spe cle « Des Françaises », présente actuellement au CAC les Gemesux à Sceaux (le Monde du 18 mars), ne s'arrêtera pas le 19 mars mais le

#### POPY MORENI

### Vieil or de Chine

Longues capes, vestes et man-teaux haut fermés, à plis lacés dans le dos, couleurs sombres, costumes masculins... Et si, laissant de côté les paillettes de ses habituels Arlequins joueurs, Popy Moreni, d'un coup était devenue une dame sévère, railleuse de Paolo Conte et les sonliers d'or aux pieds des filles rassurent. D'ailleurs, les filles ne tardent pas à se dévergonder, nues sous des jupes de dentelles. Les couleurs

8 8

DE GENNEVILLIERS

CENTRE DRAMATIQUE NATIONÀL

DIRECTION

BERNARD SOBEL

TELEPHONE 47 93 26 30

DE VICTOR SLAVKINE

ALAIN RIMOUX

SPECTACLE DE JEAN-FRANÇOIS LAPALUS

UNE SEULE SOIRÉE, DEUX

SPECTACLES D'UNE HEURE

DU 7 MARS AU 9 AVRIL

TABLEAU

EXEMPLAIRES \*\*\*

REALISATION ROBERT GIRONES

CRIMES ===

jersey gris tendre sont constellées de

points brillants. oleilient, les écossais se mêlent aux teintes unies, aux impressions

Les plus heureux sont les enfants qui défilent. Ils s'arrêteraient bien pour que les photographes aient le temps de les prendre. Ils saluent, es et fiers, évidemment attendrissants en pantalons larges, en pulls jacquard ou brodés. Ils annoncent la fantasia chinoise qui suit, après un intermède de mousselines languides imprimées de fleurs som-

bres, d'angoras aux couleurs fraî-

teaux. C'est somptueux, joyeux, non, Popy Moreni n'a pas oublié l'art de COLETTE GODARD. ROMEO GIGLI

Pour la première fois à Paris grand de la mode italienne vient enter (ce samedi) sa collec-

tion à Paris : Romeo Gigli. Il devait pourtent, jusqu'au tout dernier moment, demeurer à Milan. Mais d'année en année, le mécontentement de la profes-sion concernant le calendrier des défilés, le monopole de quelques-uns - Armani, Gian Carlo Ferré, Versace, Krizia - n'a fait que croître. Et c'est diton la raison pour laquelle Gigli nous arrive. Par ailleurs, contrairement à Valentino, - dont les saluts à la fin des présentations sont presque aussi flamboyants que ceux de Strehler à la fin d'une représentation, - lui ne se montre jamais, au point qu'on se demande s'il existe vraiment.

En six ans, Romeo Gigli (trente-neuf ans et une formation d'architecte) a imposé sa signature et gagné du terrain sur les marchés américains et japonais. De plus, il a été presque immédiatement adopté par la presse. Soutenu depuis 1985 par un producteur solide, Zamasport (Soprani Callaghan, Norma Kallani, Helmut Lang), il se situe en

des stylistes italiens, qui travaillent sur une image féminine nosou même internogrelle.

Le style Gigli va vers le épouillement, aspire à la légèreté, fait le pont entre est et ouest. De l'Occident vient la sobrété presque monacale de la ligne. De l'Orient, les riches matières, les couleurs qui captent la lumière dans les reflets de soie sauvage, les broderies

Depuis deux ans, Gigli dessine également une collection hommes qui représente moins de 15 % de son chiffre d'affaires chiffre gardé secret par la Zamasport, et que la presse ita-lienne estime à 40 milliards de lires pour 1987 - mais qui serait en croissance.

Romeo Gigli, qui se dit amoureux de Dior, Balenciaga, Saint Laurent, Gaultier, rêve de n'avoir à faire qu'une seule collection par an. Cela, dit-il, suffirait pour sti-

LUMI RUSNAC.



مكذا من الأصل



## théâtre

AMANDIEES DE PARIS (43-66-42-17).

♦ Aristophene vivant: 14 h. Le Moine: Adresse: 21 h 15.

Adresse: 21 h 15.

ANTOINE - SIMONE-BERRIAU (42-08-76-58). La Risonnelle : 20 h 45. ARCANE (43-38-19-70). O La Voce : ARLEQUIN (45-89-43-22). Les Déchirés : 20 h 30.

ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-06-36-02).

Made in Reinain : 20 h 30.

ARTS-HÉBERTOT (43-87-23-23). ♦ Common (43-25-70-32). ♦ La Mouette : 20 h 30.

Let Enfants du Soleil : 20 h 30.

Stringer : 18 h 30. ATELER (46-06-49-24). Homi IV: 21 h.

was serv

ATHEREE-LOUIS JOUVET (47-42-67-27). Selle C. Bierret. Caller: 18 h 30. Selle Leuis Jouvet. © Les Aments magnifiques: 19 h.

AU COUVENT DES CORDIELLES (43-29-46-3). Une faile Sectrique: 21 h. 29-40-63). Use folis Sectrique: 21 h. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24). Ma vie n'est plus un roman : 21 h.

CARTOUCHERIE THÉATRE DE L'AQUARIUM (43-74-99-61). Tandis que dort le chat : 20 h 30. CARTOUCHERIE THÉATRE DU SO-LEIL (43-74-24-08). Le Lavoir : 20 h 30.

CAPPOUCHEME THÉATRE DE LA TEMPÉTE (43-28-36-36). Le Petit Triptyque des soumissions : 20 h 30, CAVEAU DE LA RÉPUNIQUE (42-78-44-45). Ah! Ca rira, ça rira, ça rira l... : 21 h.

CINQ DIAMANTS (45-80-51-31). 
Nouz passerons tous la dexnière audition: 20 h 30. CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-TAIRE (45-89-38-69). La Galerie. Zaire ou le Famestime religieux : 14 h 30 et 20 h 30. La Basserre. La Chevelure : 20 h 30.

COMEDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Brancon, Brol: 20 h 30. COMEDIE DE PARIS (42-81-00-11). La Première Tête: 21 h.

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-37-21). Une femme mas histoire: 21 h. COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22). Les Délices du baiser : 20 h 30. DEUX ANES (46-06-10-26). Le Coêt du père François : 21 h.

EDGAR (43-20-85-11). Let Bahas-Cadres: 20 h 15. Nous on fait oh on nous EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-42-57-49). Un mois à la campagne : 20 h 30.

ESPACE ACTEUR (42-62-35-00). Andels du jardin : 20 h 30. ESSAFON DE PARIS (42-78-46-42). La Madre que te pario : 20 h 30.

PONDATION DEUTSCH DE LA MEURTHE (43-27-22-09)... \( \) Les Bouz Jours, Jones, la reine de Saba, Derius en aktrasance : 20 h. FONTAINE (48-74-74-40). Qualis fa-GAITE-MONTPARNAMEE (43-22-16-18). Frédécie Chopin ou le Mulheur de l'idéal : 21 h.

GALERIE 45-THE ENGLISH THEA-TRE OF PARIS (43-26-63-31). The Dining Room: 20 h 30.
GUICHET MONTPARNASSE. (43-27-

88-61), \$\phi\$ Corps & corpr: 18 h 45, Adien Agatha; 20 h 30. Jangleries on Histoire du tigre et autres histoire; 22 h 15. GYMNASE: MARIE-BELL (42-46-79-79). L'Ex-fonme de ma vie : 20 h 30: HOTEL DE GALLIFET (INSTITUT CULTUREL TRALIEN) (42-22-12-78). Tubies rendes-Débats: 18 l.

HOTEL LUTETIA (SALON BOR-GHESE) (45-44-05-05). Le Dernier Quart de lane : 20 h 45.

Quart de lane: As a non-HUCHETTE (43-26-38-99). La Canta-trice chauve : 19 h 30. La Legon : 20 h 20 T.m. Menthres de la révolution : LA BRUYERE (48-74-76-99). Entre nous

Existe on trois tailles: 20 h 15.

LES DÉCHARGEURS (42-36-00-02). Co jour-R: 20 h 30. Commimer-vous la voie lactée ?: 22 h.

Incide 7:22 h.
LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34).
Quant an diable, n'en parlons pas :
21 h 30. Thifter nelt. Le Petit Prince :
18 h 45. Q Le Jardin d'Al Mustafa le
prophète : 20 h. Thifter esque. L'Aquarium : 18 h 45. Contes érotiques arabes
du XIVe sècle : 20 h. Après la pluis, le
hen 2000 par : 21 h 30. beau temps : 21 h 30.

MADELEINE (42-65-07-09). La Poiro d'empoigne : 21 h.

MARAIS (42-78-63-53). L'Avere : MARIE STUART (45-08-17-80). Le Re-

vizor : 18 h 30. Les Héroïdes : 20 h 30. Lettres de la marquise de M. au comte de MARIGNY (45-08-85-97). ♦ Starmenia : MARKENY (PETIT) (42-25-20-74). ♦ La hán d'Orion : 21 h. MATHURINS (42-65-90-00). Une vie de MATHURINS (PETITS) (42-65-90-00).

Pour l'amour de Marie Salat : 19 h.

MICHODIERE: (47-42-95-23). Plans-rette: 20 h 45. MOGADOR (48-78-75-00). D'Artagnen : NOUVEAU THÉATRE MOUFFETARD (43-31-11-99). Le Dépôt des locome-tives : 20 h 30.

Steiner: 18 h 30 CEUVRE (48-74-42-52). Je no mis pes

GEUVRE (48-74-42-52), le ne mis par Rappaport: 20 h 45. OPÉRA-COMMQUE - SALLE FAVART (48-73-75-00), le me souvisses : 20 h 30. PALAIS DES CONGRÉS (48-22-40-90), La Liberté en la Mort d'après Duston et Robespierre : 20 h 30. PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) (46-07-49-93), Les Vamps : 21 h.

PALAIS DES SPORTS (48-28-40-90). \$\times\$ Holiday on Ice: le Tour du monde en 20 jours: 20 h 30,

PALAIS BOYAL (42-97-59-81). Et le spectacle continue! Raymond Devos; 20 h 30. POCHE-MONTPARNARGE (45-48.

92-97). Salle L Le Plus Historiux des trois : 20 h 45. Salle H. Journal d'exte pe-the fille : 21 h. PORTE SAINT-MARTIN (46-07-37-53). Ténor : 20 à 30. POTINIÈRE (42-61-44-16). La Prousse :

ZU II 45.

ROSEAU-THEATRE (42-71-30-20). Co-mic's opera: 18 h 30. La Sevetière prodi-giouse: 20 h 30. SAINT-GEORGES (48-78-63-47). Drole de couple : 20 h 45.

SENTIER DES HALLES (42-36-37-27).
Trop tard pour pleurer: 20 h 30.
SPLENDED SAINT-MARTIN (42-08-21-93). On schitte blen les venux: 20 h 30. STUDIO DES CHAMPS-ILLYSÉES (47-23-35-10). Liebelet: 20 1 30.

THÉATRE 13 (45-88-16-30), Commo il vous plaire : 20 h 30. THÉATRE 14 - JEAN-MARIE SER-REAU (45-45-49-77). Alono: 20 h 45. THÉATRE DE FORTUNE (43-56-76-34). ♦ Simunto et Coryen: 21 h. THÉATRE DE L'EST PARISIEN (43-64-80-80). L'Ankou : 20 h 30.

THÉATRE DE LA BELLE DE MAI (43-

#### La cinémathèque

PALAIS DE CHARLOT (47-94-24-24) SAMUEDE

Cinéma du réel: Films primés, 15 h; Hommage à Kinsyo Tanaka: Mussahi Miyamoto (1944, v.o. s.t. anglais), de Kenji Mizogachi, 17 h; l'Armée (1944, v.o. s.t. anglais), de Keisuha Kinsahita, 19 h; l'Bwadé de l'emfar (1946, v.o. s.t.f.), d'Arvich Maya 21 h d Archie Mayo, 21 a. DIMANCHE

Cinéma du réel: Films primés, 15 h; Hommage à Kisaye Tanaku: la Victoire des femmes (1946, v.o. a.t. anglais), de Kenji Mizoguchi, 17 h; Chaq femmes autour de Utanano (1946, v.o. traduction simultanée), de Kenji Mizoguchi, 19 h; lo Jour du vin et des roses (1962, v.o. a.t.f.),

SALLE GARANCE, CENTRE GEORGES POMPIDOU (42-78-37-29) SAMEDI

Rimini et le cinéma: les Vitelloni (1952, v.o. a.t.f.), de Pederico Fellini, 14 h 30; Et vogue le savire (1983, v.o. a.t.f.), de Fede-rico Fellini, 17 h 30; Huit et demi (1962, v.o. a.t.f.), de Pederico Fellini, 20 h 30. DIMANCHE

Rimini et le ciséma: Fellini Roma (1972, v.o. a.t.f.), de Federico Fellini, 14 h 30; le Professour (1972, v.o. a.t.f.), de Valerio Zurlini, 17 h 30; Un été violent (1959, v.o. a.t.f.), de Valerio Zurlini, 70 h 20

VIDÉOTHÈQUE DE PARIS SAMEDE

SAMEDE

L'Afrique à Paris : Actualités anciennes :
Actualités Gaumont, 12 h 30 ; Modes africaines : Actualités Gaumont, Princess Erika chente trup de ble ble (1988) de
Lyonel Kouro, la Mode africaine à Paris (1984) de Jean-Pierre Mirouze, Défilé Ahmen Gibirila (1983) de Jean-Louis
Laher, Azzedine Alsia (1987) de Robert Rée, 14 h 30 ; Négrindes : Actualités Garmont, Paris des négritudes (1970) de Jean-Bomit, Un creur gros comme ça (1961) de François Reichenbach, 16 h 30 ; Rythmes africains : Récital de Wards à l'Olympia (1979), Journées de massiques arabes (1985) de Jean-Pierre Mirouze, Ray Lems chante Marabout (1988) de Philippe Gauthier, Afrique en Scine (1984) de F. Hanser, Black Paris (1981) de Richard Otivier, 18 h 30 ; Guerre d'Algérie : Actualités Gaumont, les Sacrifiés (1982) d'Okacha Toulta, 20 h 30.

#### **PARIS EN VISITES**

LUNDI 20 MARS

« Les salons de l'Hôtel de Ville » (risque d'annulation, tél. ; 45-74-13-31). 14 h 15, mêtro Hôtel-de-Ville, aortie rue Lobun, Carte d'identité (E. Romann). «L'hôtel de Bourrienne», 14 h 30, 58, rue d'Hanteville (Monuments histo-

riques).

«L'hôpital Lacannec, les Incurables
14 h 30, 42, ree de Sèvres (Touriss
calturel). La Sorbonne et l'Université», 14 h 30, 47, rue des Ecoles (An confé-

"Hôtels et jardins sud, place des Vogges, 14 h 30, métro Saint-Paul, sortie (Réserrection du passé). «Les salons de l'Opéra», 14 h 45, sous l'arcade contrale (M. Banessat). « Evolution du quartier Crimés », 14 h 45, angle de la rue Mathis et de la rue de Crimés (V. de Langiade).

«La papier peint, décor de nos vies».

15 heures, entrée principale du Louvre des antiquaires, place du Palais-Royal (Paris et son histoire).

«La montagne Sainte-Geneviève», 15 heures, mêtro Cardinal-Lemoine (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

#### **CONFÉRENCES**

Verrières le-Buisson (salle des fêtes), 14 h 15 : «Le paganisme romain », par P. Grimal (Les handis de Verzières).

28, avenue George-V, 14 h 45 : «Petra la Rose», par O. Boucher (L'âge d'or de France). UNESCO, 125, avenue de Suffren, 17 heures : « L'image du Noir dans les cultures occidentales », par R. Depestre (entrés libre).

Guy-de-la-Brosse, 18 heuros : « Economie humaine et développement solidaire », par J.-C. Lavigne (Economie et

78, boulevard Malesherbes, 20 h 30 : « Tisser son corps de gloire. Tradition ociontale et opcidentale », par S. de Tor-

#### Samedi 18 - Dimanche 19 mars

**Spectacles** 

56-64-37). Nina c'est sutre chose Théâ-tre es appartement : 20 h 30. THEATRE DE LA MAIN D'OR (48-05-67-89). Salle IL O L'Ecume des jours : 20 h 30.

THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77). L'Impostare: 20 h 45,
THÉATRE DE PARIS (42-80-09-30).
Cats, d'après Old Possam's Book of paretical Cats: 20 h 30.

THÉATRE MODERNE (48-74-10-75). Concours de circonstances : 21 h.

THÉATRE MONTORQUELL (42-33-80-78). Lettres d'une incomme : 18 h 30.

Sur lo fil : 20 h 30.

THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT (47-27-81-15). Théithe Géasier. O Les Préciouses Ridicules Festival de théâtre des grandes écoles de Paris : 20 h 30. O Les Acteurs de bonne foi Festival de théâtre des grandes écoles de Paris : 21 h 30.

THÉATRE NATIONAL DE LA COL-LINE (43-66-43-60), Grand Théatre. La Veillée : 20 h. Patite sulle. Nationalité THEATRE RENAUD-BARRAULT (42-

THEACTRE RENAULT SARRAULT (42--56-60-70). Gramle saile. ♦ Lorenze-cio: 20 h. M.I.T... ♦ Lo Fon de Made-leire: 21 h. Puttle saile. ♦ A la mit, la mit: 20 h 30. TINTAMARRE (48-87-33-82). Martiny: 20 h 15. Hélan, tant mieux!: 21 h 30. Pierrot gardien de l'ordre: 22 h 30. TOURTOUR (48-87-82-48). Povchézi: 20 h 30.

20 h 30. TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). o Les Cravates léopard : 21 h. VARIETES (42-33-09-92), La Présidente :

#### Cafés-théâtres

AU BEC FIN (42-96-29-35). Antonin mal congn: 19 h. Devos existe, je Tai rencon-tré: 20 h 30. Méfie toi, ma fille: 22 h. BEANCS-MANTEAUX (48-87-15-84). Salle I. Ares = MC 2: 20 h 15. Les Epin noirs: 21 h 30. 100% Polyamids: 22 h 30. Salle II. Les Sacrés Monstres: 20 h 15. Fai pas d'amis: 21 h 30. CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Envoyer la purée: 20 h 15. Mangonses d'isonames: 21 h 30. Jesuine Truchet s disparu: 22 h 30.

CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Mi-chel Lagueyrie dans Seul en chaîne : 22 h.

CAVE DU CLOTTRE (43-25-37-63). Vortiges de l'humour : 22 h.

cinéma

DIMANCHE

DIMANCHE
L'Afrique à Paris: Un village africain à
Paris: Un village africain à Paris (1979)
de Mamadon Koné, Black Mie Mac
(1986) de Thomas Gilon, 14 h 30;
Enfance: le Voyage de Badabou (1955)
d'Henri Gruel, la Gouine d'or (1971) de
Jean-Pierre Olivier de Sardan, Un gosse de
la batte (1963) de M. Delbez, 16 h 30;
Mémoires: Actualités Gaumont, Actualités

Mémoires: Actualités Gaumost, Actualités Gaumost, Mémoire en blanc (1981) de Denis Levy, Mourtres pour mémoire (1984) de Laurent Haynemann, 18 h 30; Guerre d'Algérie: la Quille (1963) de Jean Herman, Liberty Belle (1983) de Pascal Kané, 20 h 30.

LES ACCUSÉS (\*) (A., v.o.): Ciné

36-23-44); UGC CHIVEHION, 17 (45-74-93-40); Images, 18 (45-22-47-94). LES AULES DU DÉSUR (Fr.-All., v.o.); Epéc de Bois, 5 (43-37-57-47). L'ANNÉE DU SOLEIL CALME (Pol-

86-86).

LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN (A., v.o.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Action Rive Ganche, 5" (43-29-44-40); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83); Gazmont Ambessade, 8" (43-59-19-08); Goorge V, 8" (45-62-41-46); Max Linder Panozana, 9" (48-24-88-88); 14 Juillet Beautille, 11" (43-77-90-81); Gazmont Alésia, 14" (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrenelle, 15" (45-75-79-79); Bienvente Montparasson, 15" (45-44-25-02); Kinopanorana, 15" (43-06-50-50); v.f.: Pathé Impérial, 2" (47-42-72-52); George V, 8" (45-62-41-46); Les Nation, 12" (43-31-60-74); Pathé Montparasse, 14" (43-20-12-06); Gazmont Convention, 15" (48-28-42-27); Pathé Weyler, 16" (48-22-46-01); Le Gambetta, 20" (46-36-10-96).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.): 14 Juillet

36-16-96).

RAGDAD CAFÉ (A., v.o.): 14 Juillet
Parasse, & (43-26-58-00); Le Triomphe, & (45-62-45-76); v.f.: Mistral, 14

(45-39-52-43); Trois Secrétan, 19- (42-

(45.39-52-43); Trois Secretion, 19\* (42-61-79-79).

LA BANDE DES QUATRE (Fr.):
ROBER AIR-ORD-Cicl, 1\*\* (42-97-53-74);
Les Trois Laxembourg, 6\*\* (46-33-97-77).

LE RENTHOS OU LA TERRE SOUS-MARINE (Fr.): La Géode, 19\*\* (46-42-13-13).

LE BONHEUR D'ASSIA (Sov., v.a.): Comos, & (45-44-28-80); Le Triomphe, & (45-62-45-76).

8 (45-62-45-76).
CAMULE CLAUDEL (Fr.): Gammost
Les Halles, 1\* (40-26-12-12); Gammost
Opéra, 2\* (47-42-60-33); Gammost
Ambassade, 8\* (43-59-19-08); Fauvette,
13\* (43-31-56-86); Gammost Alésia, 14\*
(43-27-84-50); Miramar, 14\* (43-2089-52); Gammost Convention, 15\* (4828-42-27); Le Gambetta, 20\* (46-3610-26).

LES CANNIBALES (Por., v.a.): Forum Ociont Express, 1" (42-33-42-26). LES CEGOGNES N'EN FONT QU'A LEUR TÊTE (Fr.): George V, 8" (45-62-41-46).

62-41-40).
CNQ JOURS EN JUIN (Fr.): Forum
Orient Express, 1= (42-33-42-26); UGC
Danton, 6\* (42-25-10-30); Pathé
Marignan-Concarde, 3\* (43-59-92-82);
Sopt Parasselons, 14\* (43-20-32-20).

COCKTAIL (A., v.o.): George V, 8\* (45-62-41-46); v.f.: Pathé Françaia, 9\* (47-70-33-88): Pathé Montparnasse, 14\*

Les exclusivités

EDGAR III (43-20-85-11). My same is Lolita : 20 h 15. Super Mathiets! : 21 h 30.

LE DOUBLE-FOND (42-71-40-20). C'est magique et ça tache Sportacle renouvelé toutes les heures : 20 h 30. PETTI CASINO (42-78-36-50), Je sors de Polytechnique, t'as pas cent balles? : 21 h. Nons, on sems : 22 h 30.

POENT-VIRGULE: (42-78-67-03). Les Astro-Balding: 18 h 30. Y's une femme It d'aus: 20 h. Nos désits fout désordre: 21 h 30. Le nouvel instancer qui bouge: 22 h 45.

Région parisienne

ANTONY (THÊATRE FIRMIN GÉ-MUZE) (46-66-02-74). Les Maxibules : 21 k.

AUBSEVILLIES (FHÉATRE DE LA COMMUNE) (48-34-67-67). Famille d'artistes : 20 h 30. BORSGNY (MAISON DE LA CULTURE 93) (48-31-11-45). Le Monde d'Albert Coben : 21 h.

CHATILLON THÉATRE DE CHATIL-LON CHAP, DES SARMENTS (46-57-22-11), La Double Inconstance : 21 h. CLICHY (THEATRE RUTEREUF) (47-39-28-58). O Arthur: 21 h. CLICHY-SOUS-BOBS (ESPACE 93 VECTOR-HUGO) (43-58-22-36), © En-génic Grandet: 14 h 30.

OURSEVOIE (CENTRE CULTUREL) (43-33-63-52). ♦ Un bai masqué : 20 h 30.

20 h 30.

FONTENAY-AUX-ROSES (THÉATRE DES SOURCES) (46-61-30-03). \$\( \phi \) La Farce de Maître Pathelin : 20 h.

GENNEVILLIERS (THÉATRE DE GENNEVILLIERS) (47-93-26-30).

Salle L La Fordt : 20 h 30. \$\( \text{Salle II.} \) \$\( \text{La Fordt} : 20 h 30. \$\( \text{Salle II.} \) \$\( \text{La Fordt} : 20 h 30. \$\( \text{Salle II.} \) \$\( \text{La Fordt} : 20 h 30. \$\( \text{Salle II.} \) \$\( \text{La Fordt} : 20 h 30. \$\( \text{Salle II.} \) \$\( \text{La Fordt} : 20 h 30. \$\( \text{Salle II.} \) \$\( \text{La Fordt} : 20 h 30. \$\( \text{Salle II.} \) \$\( \text{La Fordt} : 20 h 30. \$\( \text{Salle II.} \) \$\( \text{La Fordt} : 20 h 30. \$\( \text{L

NANTERRE (THEATER PAR LE BAS) (47-78-70-88). Bing Imagination morte tragginet: 20 h 45. SARTROUVILLE (THÉATRE DE SAR-TROUVILLE) (39-14-23-77). 

Los Bains de rivière : 14 h.

SCRAUX (C.A.C. LES GÉMRAUX) (46-60-05-64). O Des Prançaises Claire Lacombo-Berty Albrecht: 21 h. VERSAILLES (THÉATRE MONTAN-

SEEN (39-50-71-18). ♦ Les Femmes stvantes: 14 h 15.

VILLEES-LE-BEL (IMPATER: VA-GUE ET TERRE) (48-00-03-61). ♦ La Petite Aventure: 21 h.

LE CŒUR DE LA FORÊT (Esp., v.s.) : Latina, 4º (42-78-47-86).

Latina, 4 (42-78-47-86).

DANS LES TÉNEBRES (Esp., v.o.):

Utopia Champollion, 5 (43-26-24-65).

DEUX (Fr.): Forum Orient Express, 1\*

(42-33-42-26); UGC Odéon, 6 (42-2510-30); UGC Normandie, 2 (45-6316-16); Sept Parmenicas, 14 (43-2032-20).

DESTANT VOICES (Brit., v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82).

Génde 19 (46-42-13-13).

EN DIRECT DE L'ESPACE (A.) : La

Geode, 19° (46-42-13-13).

FAUX-SEMBLANTS (\*) (Cam., v.e.):

Forum Aro-en-Clei, 1° (42-97-53-74);

Gazmont Opfers, 2° (47-42-60-33); 14

Julliet Odéon, 6° (43-25-59-83); Bretagas, 6° (42-22-57-97); George V, 9° (4562-41-46); 14 Juillet Bastille, 11° (4377-90-81)

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS (Esp., v.o.): Gaumont Las Halles, 1" (40-26-12-12); 14 Juillet

Hans, 1° (40-25-59-83); Gammost Champs-Elysées, 8° (43-59-04-67); Saint-Lazare-Pasquier, 8° (43-87-90-81); Gammont Parmasse, 14° (43-35-90-81); Gammont Parmasse, 14° (43-35-90-81);

LE FESTIN DE BABETTE (Dal., vo.)

Utopia Champellion, 5 (43-26-84-65). LES FRÈRES MOZART (Sn., v.a.):

Panthéon, 5º (43-54-15-04).

GORTILES DANS LA BRUME (A., v.o.): UGC Normandio, 8º (45-63-16-16); v.L.: Paramount Opica, 9º (47-42-56-31); UGC Gobolina, 13º (43-36-23-44); Minumat, 14º (43-20-49-52).

LE GRAND ELEU (Fr., v.f.): Rex (Lo Grand Rex), 2º (42-36-83-93); Les Montparmo, 14º (43-27-52-37).

HANGE (A., v.). Sert Paramount 14:

HAWES (A., v.o.) : Sopt Parassions, 14 (43-20-32-20).

(43-20-52-20).

HRISINEI - NAPOLI (Fin., v.o.):

Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26); Clary Palace, 5- (43-54-07-76);

Sept Permessions, 1+ (43-20-32-20).

HISTOIRES DE FANTOMES CHINOES

(Hong Kong, v.o.): Utopia Champol-lion, 5 (43-26-84-65). HYDRO (Fr.) : La Géode, 19- (46-42-L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÉTRE (A., v.a.) : Cinothes, & (46-33-10-82).

(1923).

INNERABLE D'UN ENFANT GATÉ.

(Fr.): Pathé Impérial, 2º (47-42-72-52); George V, 8º (45-62-41-46);
Panvotte, 13º (43-31-56-86); Trois Parmasiens, 14º (43-20-30-19).

numiens, 14 (43-20-30-19).

JE SIRS IE SEECHEUR DU CHATEAU (Pr.): Forum Hotizon, 1= (4508-51-57); Pathé Impérial, 2= (47-4272-52); Pathé Hautefeuille, 6\*
(46-33-79-38); UGC Montparamses, 6(45-74-94-94); Pathé MariganaConcorde, 8= (43-59-92-82); Les Nation,
12= (43-43-04-67); Fauvette, 13= (43-3156-86); Convention Saint-Charles, 15(45-79-33-00); Pathé Chichy, 19= (4522-46-01).

EENNY (A., v.a.): George V. 2= (45-62-

ZZ-40-01).

EENNY (A., v.o.): George V, 8 (45-62-41-46); v.f.: George V, 8 (45-62-41-46); La Nouvelle Maxtville, 9 (47-70-72-86); Trois Parmassiens, 14

LA LECTRICE (Fr.) : Lucorasire, & (45-

LES MARIS, LES FEMINES, LES AMANTS (Fr.): Cinoches, 6 (46-33-

(43-20-30-19).

13-13).

nn, 5• (43-54-15-04).

MES METILIEURS COPAINS (Fr.):

OGC Opera, 9 (43-74-93-40).

MR NORTH (A., v.o.): Gaumont Los
Halles, 1e (40-26-12-12); Gaumont
Opera, 2e (47-42-60-33); Chmy Palace,
5e (43-54-07-76); Gaumont Ambassade,
1e (43-59-19-08); Bienvenille Montparnasse, 15e (45-44-25-02).

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-BIT ? (A., v.a.): UGC Ermitaga, 3-(45-63-16-16); v.f.: Rnz. 2- (42-36-83-93). RADIO CORBEAU (Fr.) : Le Triographe. **8-** (45-62-45-76).

MES MECULEURS COPAINS (Fr.):
Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); Rex,
2 (42-36-83-93); UGC Damon, 6: (4225-10-30); Gaumont Ambassade, 3: (4359-19-08); UGC Biarriz, 3: (45-6240-40); Paramount Opfora, 9: (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12: (43-43-01-59); Farwette Bis, 13: (43-3160-74); Gaumont Alésia, 14: (43-2724-50); Miramar, 14: (43-20-89-52);
Gaumont Convention, 15: (48-2842-27); Pathé Clichy, 18: (45-2244-01).

46-01). MOTTÉ-MOTTÉ (Fr.) : Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Trois Parnassiens, 14 (43-20-30-19). MON CHER SUJET (Fr. Sais.) : Stadio 43, 9- (47-70-63-40).

43, 9 (47-70-63-40).

MORT D'UN COMMUS VOYAGEUR
(A. v.a.): Ciaé Begubourg, 3º (42-7152-36); UGC Odéon, 6º (42-25-10-30);
UGC Rotonde, 6º (45-74-94-94); UGC
Bistritz, 8º (45-62-20-40); Convention
Saint-Charles, 15º (45-79-33-00); v.f.:
UGC Opéra, 9º (45-74-95-40).

MENORTHE (A. v.o.): Genmont Los

p (43-59-19-08); Bernverse Montparnesse, 19 (45-44-25-02).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A.,
v.a.): Le Triomphe, b (45-62-45-76).

L'OUES (Fr.-Ail.): Gammont Opéra, 2:
(47-42-60-33); Gammont Ambassada, b:
(43-27-52-37).

PAPA EST PARTI, MAMAN AUSSI
(Fr.): UGC Ermitage, b (45-63-16-16).

PARRAIN D'UN JOUR (A., v.a.):
Rorum Horizon, 1" (45-08-57-57); Les
Trois Laxembourg, 6" (46-33-97-77);
George V, b: (45-62-41-46); Sept Purnessions, 14" (43-20-32-20).

PELLE LE CONQUÉRANT (Dam.,
v.a.): Cinoches, 6" (46-33-10-82).

LA PETITE VOLEUSE (Fr.): Bysées
Lincola, b: (43-59-36-14); Le Nouvelle
Maxéville, 9" (47-70-72-86); Les Montpurnos, 14" (43-27-52-37).

LE PRINCE NEZHA TRIOMPHE DU

LE PRINCE NEZHA TRIOMPHE DU ROI DRAGON (Chin., v.l.): Studio 43, 9 (47-70-63-40).

SALAAM BOMBAY ! (indo-Fr., v.o.) : Luccensire, & (45-44-57-34).

Lucernaire, & (45-44-57-34).

LA SALLE DE BAIN (Fr.): Ciné Bounbourg, 3 (42-71-52-36); Racine Odéon,

6 (43-26-19-68) : UGC Biarritz, 3 (45-62-20-40) ; La Bartille, 11 (43-54-07-76) ; Eacurial, 13 (47-07-28-04) ; Gammont Perpasse, 14 (43-35-30-40). SCOOP (A., v.o.): Pathé Marinan-Concorda, 9 (43-59-92-82): v.f.: Pana-mount Opéra, 9 (47-42-56-31). LE SORGHO ROUGE (Chin., v.o.):

Forum Orient Express, != (42-33-42-26); Les Trois Beizac, & (45-61-

LA SOULE (Fr.): Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14). LE SUD (Arg.-Fr., v.o.): Lucernaire, 6 (45-44-57-34).

TABATABA (Ft.-enalgache): Les Trois Latembourg, 6° (46-33-97-77). TUCKER (A., v.o.): Lo Triomphe, 3° (45-62-45-76); Sept Parmassions, 14° (43-20-32-20).

32-20).

UN POISSON NOMMÉ WANDA (A., v.o.): Gaumont Los Halles, 1" (40-26-12-12): Gaumont Los Halles, 1" (40-26-12-12): Gaumont Opéra, 2" (47-42-60-33); Pathé Hantefenille, 6" (46-33-79-38); La Pagode, 7" (47-05-12-15); Pathé Marignan-Concorde, 8" (43-59-92-82); Palhítica Champs-Elyaées, 8" (47-20-76-23); Gaumont Parnasse, 14" (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugrendle, 15" (45-75-79-79); UGC Maillet, 17" (47-48-06-06); v.f.: Pathé Français, 9" (47-70-33-88); Fauvette, 13" (43-31-84-50); Pathé Montparasse, 14" (43-27-84-50); Pathé Montparasse, 14" (43-27-84-50); Baumont Convention, 15" (48-28-42-27); Pathé Cichy, 18" (45-22-46-01); Le Gambetta, 20" (46-36-10-96).

UNE AUTRE FEMBÉ (A., v.a.): Gan-

10-96).

UNE AUTRE FEMME (A., v.a.): Ganmont Les Halles, 1" (40-26-12-12): Ciné Beaubourg, 3" (42-71-52-36): Reflet Médicie Logas salle Louis-Jouvet, 5" (43-54-42-34): UGC Codéon, 6" (42-25-10-30): UGC Rotonde, 6" (45-74-94-94): UGC Champs-Hysées, 8" (45-62-20-40): La Bestille, 11" (43-54-07-76): Escurial, 13" (47-07-28-04): 14 Juillet Beaugranelle, 15" (45-75-79-79): UGC Maillot, 17" (47-48-06-06): v.f.: Saint-Lazare-Pasquier, 8" (43-87-35-43): Pathé Français, 9" (47-70-33-88): Gaumont Alésie, 14" (43-27-12-06): Pathé Montparnasse, 14" (43-20-12-06): Pathé Cichy, 18" (45-22-46-01). <del>22-46-0</del>1).

22-46-01).
A VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE (Fr.): Forum Oriont Express, 1\* (42-33-42-26); 14 Juillet Parmasse, 6\* (43-26-58-00); George V. 8\* (45-62-41-46); La Nouvelle Maxéville, 9\* (47-70-72-86); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\* (45-39-52-43); Images, 18\* (45-22-47-94).

#### LES FILMS NOUVEAUX

EMBRASSE-MOL Film français de Michèle Rosier: Le Saint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beaurogard, 6-(42-22-87-23); Les Trois Balzac, 8-(45-61-10-60); Convention Saint-Chezles, 15- (45-79-33-00). HEAT AND SUNILGHT. Film amé-ricain de Rob Nilsson, v.o.: Ep6c de Bois, 5- (43-37-57-47); Studio 43, 9- (47-70-63-40). RAIN MAN. Film américate de Bayey

(43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13 (43-36-23-44); Gaumont Alé-sia, 14 (43-27-84-50); Gaumont

Convention, 15 (48-28-42-27); Pathó Clichy, 18 (45-22-46-01). UNE HISTOCKE DE VENT. Film

UNE HISTORIE DE VENT. Film français de Joris Ivens et Marouline Loridea, v.o.: Forum Arc-en-Ciel, 1" (42-97-53-74); 14 Juillet Odéon, 6" (43-25-59-83); 14 Juillet Parasse, 6" (43-25-58-00); Gaumont Ambassade, 8" (43-59-19-08); 14 Juillet Bastille, 11" (43-57-90-81). L'UNION SACRÉE. Film français d'Alexandre Arcady: Forum Horizon, 1st (45-08-57-57); Rex. 2st (42-36-83-93); Pathé Hautefeuille, 6st

36-83-93); Pathé Hautefeuille, 6 (46-33-79-38); UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94); Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); Sains-Lazars-Pasquiar, 8 (43-57-35-43); UGC Blarritz, 8 (45-62-20-40); Pathé Français, 9 (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12 (42-20-158); UGC Lyon Bastille, (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelina, 13 (43-36-23-44); Mistral, 14 (45-39-52-43); Pathé Montparmane, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 19 (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96).

# THE LUYAL POPUL - COVERY BARDEN

Representations les 25 mars (sample de Parens); And west to the line is the latest than it was the latest than the latest than

Aver, Kaffa Bicciarelli, Denes O'Nelli, Ginn Caulinio Stamuer Ramer, C Agries Buitsu Claure, Powell (28 inglas). William White. Les Bon Capie de Guergore Vendisse a representé dans l'ultime (34

Version de la ligitation e de la composition de la Composition de la ligitation de la ligitation de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del composition de la composition de la composition de la com

Royal Copera House Spends des effectués par com de Copera House Spends Copera House Spends Spends Copera Spends Spends Copera Spends Spends Copera Spends Spends Copera Spends Sp

2A 125.TERCE (P.): Lebomane, 9 (45-44-57-34).

LUI ET MOE (A., v.f.): UGC Montper-nesso, 6 (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31). MADAME SOUSATZEA (A., v.a.): George V, 3 (45-62-41-46); La Non-velle Mazéville, 9 (47-70-72-86). velle Manfrille, 9 (47-70-72-96).

LE MATTRE DE MUSIQUE (Bel.):
Ciné Bembourg, 3 (42-71-52-36);
UGC Montparnasse, 6 (45-74-94-94);
UGC Odéon, 6 (42-25-10-30); UGC
Normandie, 8 (45-63-16-16); UGC
Opéra, 9 (45-74-95-40); UGC Lyon
Bestélle, 12 (43-43-01-59); 14 Juillet
Benngrondie, 19 (45-75-79-79).

« Trésors de la cethédrale russe. L'alchimie de l'or », 15 houres, 12, rue

## Informations « services »

#### MÉTÉOROLOGIE

SITUATION LE 18 MARS 1989 A 0 HEURE TU



Evolution probable du temps en France entre le samedi 18 mars à 0 heure et iche 19 mars à 24 houres.

Une dépression centrée sur la Tunisie maintiendra des ondées orageuses en Méditerranée. Et une deuxième au large de l'Ecosse donnera aussi des mages près de la Manche. Des conditions anti-cycloniques prédomineront tout de même sur une bonne partie du pays, avec de l'air frais.

Dimanche : soleil prédominant, mais elées matigales.

Il n'y aura que deux exceptions au soleil. D'une part la Bretagne, le Nor-mandie et le Nord, où il bruinera tout au long de la journée; d'autre part, les régions méditerranéennes, avec beau-

Toutes les autres régions seront privi-légiées par un ciel bien bleu. Mais il gèlera entre moins 4 degrés et moins 5 degrés la nuit. Quelques bancs de brouillard se formeront aussi çà et là. Dans la journée, le soleil restera bien

présent, mais on verra apparaître des muages élevés de la Vendée et des Cha-rentes au Centre, à l'Île-de-France et à la Champagne.

souvent fraîches : 0 à moins 5 degrés, sauf près de la Manche et en Méditerranee, où il fera 5 à 10 degrés.

long de la journée; d'autre part, les régions méditerranéennes, avec bean-coup de nuages sur le Languedoc et des ondées orageuses en Provence, Côte d'Azur et Corse. Attention, sur ces





| Valeurs extrames relevées entre le 18-3-1989 le 17-3-1989 à 6 houres TU et le 18-3-1989 à 6 houres TU |     |     |   |              |          |    |   |           |             |        |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|--------------|----------|----|---|-----------|-------------|--------|----|---|
| FRAI                                                                                                  | YÇE |     |   | TOURS        | 8        | 3  | Ç | LOS ANGE  | le          | 16     | 10 | I |
| UACCO                                                                                                 | _   | _   | _ | TOULOUSE     |          | 4  | C | LUXEMBO   | URG         | 7      | 0  | N |
| HARRITZ                                                                                               | 11  | 2   | D | PONTEANTRE   | 29       | 16 | D | KADED.    |             |        | 2  | ( |
| ORDEAUX                                                                                               | 14  | _ī  | D | ÉTR/         | ANCE     |    |   | MARKAKE   |             |        | 7  | 1 |
| CURGES                                                                                                |     | 3   | P |              |          |    | _ | 16EXICO . |             | 28     | 11 | 1 |
| REST                                                                                                  | ġ   | Õ   | Ď | ALGER        | - 22     | 9  | Ċ | MILAN     |             | 11     | 10 | - |
| AEN                                                                                                   | 7   | -1  | D | AMSTERDAM    |          | -2 | D | MONTRÉA   | L           | 1      | -6 |   |
| HERDOURG                                                                                              | 6   | Ō   | D | ATTENES      | 17       | 12 | D | MOSCOU.   |             | 8      | Ā  |   |
| LERHONT-FERR                                                                                          | 10  | -3  | N | BANGKOK      | 32       | 14 | C | NATRORI . |             | 29     | 16 |   |
| NOUX                                                                                                  | 10  | 1   | N | BARCELONE    | 16       | 9  | C | NEW-YOR   |             |        | 7  | 1 |
| MENORIE S. H.H.                                                                                       | 12  | À   | C | BELGRADE     | 23       | 8  | N | 0.000     |             |        | -3 |   |
| 310                                                                                                   | 7   | -2  | Ď | MERLIN       | 12       | ~1 | N | PALMADE   | 3441        |        | -  |   |
| D40GBS                                                                                                | 6   | ī   | č | DOMESTIES    | 7        | -2 | N | MALMAN    | <b>MN</b> I | 19     | 11 |   |
| YON                                                                                                   | 12  | ī   | Ň | LE CARE      |          | 13 | D | PEKIN     |             | 14     | 4  |   |
| LARSEILLEMAR                                                                                          |     | ż   | Ĉ | COPENRAGUE . | 8        | -2 | D | STO-DE-TM |             | 29     | 25 |   |
| UNCY                                                                                                  | 10  | i   | Ñ | DAKAR        | . 24     | 18 | D | 10ME      | ******      | 17     | 14 |   |
| LANTES                                                                                                | 10  | -i  | ñ | DELEI        | . 29     | 17 | č | SENGAPOU  | R           | _      | -  |   |
| QCE                                                                                                   |     | īi  | P | DIERRA       | . 23     | 13 | č | STOCKHO   | ¥           | 5      | -5 |   |
| ARIS MONTS                                                                                            | 2   | 11  | ć | GENÈVE       | ~ ~~     | 44 | č | SYDNEY .  |             | 23     | 12 |   |
| M                                                                                                     | 10  | 3   |   | HONGRONG     |          | 16 | P | TOKTO     |             | 12     | 4  |   |
| ERMONAN                                                                                               |     | 8   |   | STANGE.      |          | 10 | Ď | TUNGS     |             | 28     | 10 | i |
|                                                                                                       |     | -2  | Ď | ENSALEM      | . 13     | 7  | ם | VARSOVE   |             | 16     | 10 |   |
| PETENE                                                                                                | ĝ   | -í  | P | LISTONGE     | . 14     |    |   |           |             |        | -  |   |
| TRASBOURG                                                                                             | 12  | -:  | Ň | LONDRES      | . #      | 8  | D | VENEZE    |             | 14     | 10 |   |
|                                                                                                       | 12  |     |   | DECEMBER     | <u> </u> | -3 | D | VENCE     |             | 17     | 10 | • |
| A                                                                                                     | r I | - 4 |   | D            | N        | 7  |   | P         | Ŧ           | $\neg$ | *  | ; |

★ TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

#### **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME Nº 4962

HORIZONTALEMENT

I. Le cœur sur la main, par exemple. Tableau de châsse. — II. Peut décorer des berceaux. Base d'accord. Câblé. — III. D'un auxiliaire. Fait des conpures. — IV Double, chez le tripier. Qui a de bonnes dispositions. — V. Lie. Evoque un très bon cœur. Utile à l'atelier. Cri sur un court. Morceau d'étoffe. - VI.

Est vraiment goa-flé devant l'ennemi. Font un cent quand ils sont en carré. -VII. Coule chez des voisins. Divinités. Royale, elle ne fut qu'un pro-jet. - VIII. Est consommée onand on a tout mangé. Qui de-vraient être remplacées. - IX. Un peu de tabac. Qui peuvent faire leur tros. - X.

XIII

Peuvent filer. Dans un moulin. — XI. Antrefois, n'était évidemment pas un agrément. En France. Parti-cule élémentaire. — XII. Conjonc-tion. Bien assise comme autrefois. Détruisit — XIII. Préposition. Jolis couverts. Essaie de pincer. -XIV. Peuvent assombrir autant que la jalousie. Pronom. Un rien du tout. — XV. Périodes. Qui a fait l'objet de plusieurs répétitions.

VERTICALEMENT

 Des femmes pas du tout atti-rées par les plaisirs de la chair. —
 Un vrai cancre. Est difficile à marier quand elle est très criarde. — 3. Un certain risque. Quarte aug-mentée. Autrefoia, était souvent sur les dents. — 4. Un beau foulard. Ne les dents. — 4. Un bean foulard. Ne peut faire qu'une petite moitié. Pour y accéder, on n'a plus besoin d'avoir le bac. — 5. Coule à l'Est. Va et vient. Comme des vers dont on ne compte pas les pieds. — 6. Des îles dans les Hébrides. Utile quand on a peur des piqures. Saint. — 7. Sur lesquels on ne peut rien construire. Point de départ. — 8. Jaillissent en éclaboussant. Fond encaissé. —

exemple. — 10. Qui ne seront jamais rendus. — 11. Ne buvaient pas par plaisir. Bon époux. Symbole. — 12. Un homme qui connaît le métier. Pas du tout encaissées. — Adverbe. Donceur ou fraîcheur.
 Poison. – 14. Dans la Haute-Vienne. Fut raccourcie par les Anglais. — 15. Préposition. Peut enivrer. Pourri quand il est froid.

#### Solution du problème nº 4961

Horizontalement Coucheurs. - II. Intaille. III. Meutes. – IV. Coup. Delà. – V. Orna. Ers. – VI. Neige. – VII. Si. Noceur. – VIII. Pliés. Une. – IX. Elu. Ris. – X. Célent. Ru. – XI. Tréteau.

Verticalement

 Circonspect. – 2. On. Oreiller. - 3. Ut. Uni. Iule. - 4. Campagne. Et. - 5. Hie. Eosine. - 6. Eludé. Ta. - 7. Ultérieur. - 8. Récis. Unir. -9. Sa. Crésus.

3.60 Cinéma : Eddie and the Craisers to 4.30 Cinéma : PEcole des princesses si

#### TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté démanche-hand. Signification des symboles : De Signalé dans « le Monde radio-télévision » 

Film à éviter a On pent voir lu n No pas manquer n n n Chef-d'entre on classique.

#### Samedi 18 mars

cial sports. 0.20 Mont-Royal. 1.15 Journal. 1.35 Strie: Mannix.

20.45 Variétés : Champs-Elysées. 22.25 Série : Médecins de muit. 23.25 Journal. 23.40 Magazine : Lunettes noires pour units bianches.

FR 3

20.30 Sandynamite. 21.50 Journal. 22.15 Magazine : Le divan. 22.35 Magazine : Musicales. 23.35 Magazine : Sports 3.

CANAL PLUS

20.30 Série : Les japons de la Révolu-tion. ▶ 22.05 La mait le plus « Nuis ». 23.00 Cinéma : Tirree amigos ! □ 935 La mit la plus « Nuis» (svite).

20.35 l'estatini : risune territo dans in ville. 22.15 Téléfilm : Out mannen, j'ai enterré papa (rediff.). 0.05 Munique : Boulerard des clips. 2.00 Magazine : Adventure (rediff.). 2.25 Destination santé (rediff.). 3.20 Magazine : Le giaive et la balance (rediff.).

#### Dimanche 19 mars

115 1
13.00 Journal. 13.25 Série: Toumerre de feu. 14.20 Monde Dingo. 14.50 Série: Rick Hunter, inspectour choc. 15.35 Tiercé à Auteuil. 15.45 Série: Douce France. 16.10 Série: Pour Pranque du risque. 17.05 Dessins animés: Dieney parade. 18.25 Série: Vivement lundi. 18.50 Spécial élections municipales. 19.00 Spécial bébète show. 19.35 Soirte spéciale élections municipales. 21.00 Cinéma: Pinot, simple file m 22.30 Le bébète show. 22.35 Soirte spéciale élections municipales (suite). 6.30 Journal. 8.50 Documentaire: Allers-retours.

13.00 Journal. 13.20 Dimenche Mag-tin. 14.55 Série : Magnum. 15.50 L'écele des fant. 16.35 Patinage artistique. 18.15 Magazha : Stade 2. 18.50 Série : Magny. 19.20 Journal. 19.55 Soirée spéciale élections amplci-paics. 23.06 Magazine : Etoiles. 0.00 Météo.

FR3

13.90 Magazine : D'un solell à Pastre. 13.30 Magazine : Sports loisirs. 17.03 Magazine : Montagne. 17.30 Amuse 3. 18.50 Série : Les syen-tures de Sheriock Hebres. 19.45 Soirie ures de Sheriock Holmes. 19.45 Solrée spéciale élections municipales. 21.67 Documentaire: Au cour du dragon. 22.00 Solrée spéciale élections municipales (mite). 23.15 Chéma: Hommage à Tex Avery (2) mm 0.30 Muniques, monique.

**CANAL PLUS** 

13.00 Flash d'informations. 13.05 Magazine : Cinémode printemps 29. 14.00 Téléfing : Double trakisen. 15.30 Handball. 17.00 Busket-ball eméricain, 17.55 Magazine : Saort

fiash. 18.00 Chéma: En route vers le sud m En clair junqu'à 20.35. 19.50 Dessins animés: Ca cartoon. 20.25 Tranches de l'art. 20.35 Chéma: Yanks m 23.00 Chéma: les Caprices de Marie m m 0.30 Chéma: Pour X raisons. L.20 Série: Max Hendroom. 2.10 Pochettes surprises.

LA 5

13.00 Journal, 13.25 Tělěfiku: Terrenr dans in montagne. 15.00 Tělěfiku: Che daklia nok. 16.50 Magazine: Che Cinq (rediff.). 17.00 Magazine: Tělématches. 13.00 Tělěfilim: Stripteasense maigré elle. 19.00 Finch spēcial élections municipales. 19.10 Stripteasense maigré elle (suite). 19.45 Seinés spéciale élections municipales. 20.45 Chrism: In Guenle de Fantre. Il su 22.15 Seinés spéciale élections municipales. 20.45 Chrism: In Guenle de Fantre. Il su 22.15 Seinés spéciale élections municipales (suite). 0.00 Journal de mimit. 0.05 Magazine: Reporters (rediff.). 1.05 Série: L'inspecteur Derrick. 2.10 Magazine: Che Chaq (rediff.).

M 6

13.20 Téléfien: Les prémonitions de Shella. 14.25 Téléfien: Ma femme a dispara (rediff.). 15.55 Poigne de fer et séduction. 16.36 Hit, hit, hit, houra! 16.35 Magazine: M 6 aime le cinéma. P 17.30 Magazine: Le glaire et la balance. 18.00 Informations: M 6 express. 18.05 Série: Brigade de mit. 19.00 Série: Les envalutaseurs. 19.54 Spécial élections municipales. 20.05 Série: Costy show. 20.35 Spécial élections municipales. 20.40 Cinéma: Le monstre qui vient de l'espace. M 22.10 Spécial élections municipales. 22.30 Chéma: le Tamps des louys. 19.15 Spécial élections municipales. 22.30 Chéma: le Tamps des louys. 19.15 Spécial élections municipales. 22.00 Revenez quand vous voulez (rediff.). 1.15 Musique: Boulevard des char. 200 Le glaive et la balance (rediff.). 2.25 Oules de choc (rediff.). 3.15 Magazine: Adventure (rediff.). 3.15 Magazine: Adventure (rediff.).

## Le Carnet du Monde

#### <u>Décès</u>

 Jean et Marie-France Castarede M. et M= Hubert Lebandy, Antoine et Thibaut Castarede, Inabelle Heriard Dubressil, Les familles Beauvais, Heriard

M<sup>es</sup> Raymond CASTAREDE, néc Jane Heriard Dubreuil,

pieusement décédée à l'âge de quatre vingt-huit ans, le vendrodi 17 mars.

La cérémonie religieuse aura lieu en réglise de Barbaste (Lot-et-Garoane), e dimanche 19 man, à 16 heures.

- Mª veuve Joseph Chiari,

Sea enfants Et petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de

#### Joseph CHIARL

survem à Nice, le 15 mars. (Né en 1911 à Poggio-di-Nazza (Corne), doctour às lettres, Joseph Chieri fat, pendant le describre guerre nondisie, cher du avrice d'informations de la France libre en Ecoses. d'informations de le France Mine en Ecoses. Vice-conset à Edichourp nois à Southampton jusqu'en 1969, il avait été mettre de confé-rences sux universités de Marchaster et de Lon-dres. Ostre des recuells de poèmes, Joseph Chiari a publié de nombreux ouveages, pour le plupert en langue anglétes, sur le poesie, le théâtre, le philosophie et les rapports entre le France et l'Angletarre.]

- M= Renée Wehrmann-Faines

t Michael, M. et M. Joseph Fainas

et Charles,
M. et M= Georges Hod-Faines,
Limor, Mikhal et Yair,
M. et M= Jean Peter Erlichson, Joël et Benjamin, ont la douleur de faire part du décès de

M. Alexandre FAINAS.

rvenn le 10 mars 1989, à l'âge de matre-vingt-quatre ans, à Greno

estion a en lieu le 16 mars, au netière de Tel-Aviv (Israël).

- Martha Argerich, Juan-Mannel Argerich et leurs enfants,

out la tristesse de faire part du décès de Justita HELLER de ARGERICH,

sarvenu le 13 mars 1989. La cérémonie religiouse, suivie de l'inhumation, aura lieu le lundi 20 mars, à 8 h 30, en la chapelle du cimetière du

Cet avis tient lieu de faire-pert.

- M. Manice de Landoure, ann époux, Trierry et Sabine Parmentier et leurs enfants, Jean et Godeleine Parmentier et Nicolas Ronty, Laurent Parmentier, Nicolas et Sylvie Parmentier 20.30 Téléfina: Mission biquique.
22.25 Série: La belle et la bête.
23.15 Magazine: Télé-matches.
23.25 Série: Arabesque. 0.09 Journal
de minsit. 0.05 Arabesque (soite).
0.30 Série: Amicalement vôtre.
1.30 Bouvard et compagnie (rediff.).
1.50 Magazine: Casé Cinq (rediff.).
2.00 Voisia, voisine (rediff.). 3.00 Journal de la mit.

t lears enfants, Michel Parmentier

David Parmentier et Laurence Gueye, ses enfants et petits-enfants,

Monod, Sibylle Monod et Francis Marn Patrick Monod

Patrick Monod
et son fils Alexandre,
Ariane et Philippe Sarranlt
et leur fils François,
ses nièces, acvon et petits-neveux
M. et M= Jean-Pierre Monod
et leurs enfants,
M. et M= Olivier Monod

et leurs enfants,
M. et M= Marc Monod

t leurs cofs ses frères, beller

Les families Monod et Sch

out la tristesse de faire part du décès de M<sup>ma</sup> Amnette de LARROCHE, néo Monod,

purvenn je 16 mars 1989.

L'inhumation sura lieu dans l'intimité an cimetière du Père-Lachaise.

l'église réformée du Luxembourg, 58, rue Madame, Paris-6, le lundi 20 mam, à 12 heures.

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet du Monde », sont priés de joindre à leur ausoi de texte une des dernières bandes nous hustifier de comment

les pour justifier de cette qu

#### **JOURNAL OFFICIEL**

Sont publiés au Journal officiel du samedi 18 mars 1989 ; **UN DÉCRET** • nº 89-172 du 14 mars 1989

portant publication du protocole clatif aux privilèges, exemptions et immunités d'Intelsat, fait à Washington le 19 mai 1978 ; UN ARRÊTÉ • Du 14 mars 1989 fixant le

nombre des sièges au sein du collège des magistrats des cours et tribu-naux et du ministère de la justice.

 Le président de l'université des aciences et techniques de Lille-Flandres-Artois, Alain Debrulle,
Le conseil d'administration,
Les membres de l'université, ont la grande tristense de faire part du décès du

professeur Jean LEMAIRE,

survenu le 15 mars 1989, dans sa

Le cérémonie religieuse sura célébrée le landi 20 mars, à 10 h 30, en l'église Sanat-Sébastien d'Annappes, Villeneuved'Aseq (Nord).

Université des sciences et techniques de Lille-Flandres-Arteis,
 Unité de formation et de recherche d

physique, Le directeur de l'UFR, Alain Molses, Et les membres de l'UFR de physique, ont le grande tristesse de faire part du décès du

professour Jean LEMAIRE,

survenu le 15 mars 1989, dans sa

d'Ascq (Nord). - On nous prie de faire part da

le lundi 20 mars, à 10 h 30, en l'église Saint-Sébastien d'Annappes, Villeneuve-

M. Andreas SENSER,

survenu dans sa quarante-septiès année, le 10 mars 1989, à New-York.

A sa demande, il a été incinéré.

5-7, rue Jacques-Louvel-Terrier, Paris-10-. 368, East, 8 th Street, New-York City 10009 N.Y.

- M. ot M= Paul Henri Bergeret, Guillaume et Jacqueline Bergeret

et Jonathan, Catherine Bergeret, M. Etienne de Tarde, ses enfants et petits-enfants

M. Michel de Tarde, M. et M= Martial Beau de Loménie me et Nicole, Martial et Laura,

Gantier et Bénédicte Quentin, Virginie, Emmanuel et Marie Beau de Loménie.

M. et M= Michel Messonsud Nicolas et Delphine de Bodm et Clémence, Emmanuelle, Gilles et Marianne

Massonaud, M= Marcelle Malik, ont le chagrin de faire part du décès de

Guillaume de TARDE, croix de guerre 1914-1918, mandeur de la Légion d'hou maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat, président d'hormeur de la BNCI, président honoraire de la SNCF,

Ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité à La Roque-Gagene (Dordo-

Une messe sera cciébrée à son inten-tion, le jeudi 30 mars, à 18 heures, en l'église Saint-Germain-des-Prés.

2, avenne Georges-Mer Paris-16\*. La Flouquette, 33650 Saint-Morillon. 28, boulevard Raspail, 75007 Paris. me Georges-Mendel,

#### Remerciements

- M. ot M= Pierre Arbour.

s parents, Mario-Hélène Arbour,

sa acear,
et le docteur Hassop Haytayan,
M= Colette Noël,
Ainsi que toute la famille
Et ses amis,

très touchés par les nombresses mar-ques de sympathie reçues lors du décès de Claude-Pierre ARBOUR

et dans l'impossibilité de répondre indi-viduellement à tous, prient de trouver ici l'expression de leur reconssissance

Saint-Vaast-Dieppedalle (Seine-Maritime).

<u>Anniversaires</u> - Cc 18 mars est le treizième anni-rersaire de la mort de

Léon CELLIER

- Il ya un an, le 20 mars 1988 Sigismond LAPIDUS, ingeniour, ancien comhaitant 1939-1945,

Que coux qui l'out comm et aimé per-sont à lui.

• Les métiers de la vente et de la distribution. - Le Centre d'études du commerce et de la distribution (CECOD) animera une réunion d'information sur ce thème, le 22 mars, de 15 heures à 17 heures, au Centre de documentation et d'information de la jeunesse (CIDJ). \* CLID, 101. quai Branty, Paris-15. Tél.: 45-66-06-67.

# مكذا من الأصل Économie

#### **ETRANGER**

Selon le Fonds monétaire international

#### L'inflation va s'accélérer mais la croissance restera vigoureuse en 1989

Dans leurs dernières « perspec-tives économiques mondiales », dont les principaux éléments sont dévoilés per l'agence de presse AP Dow Jones, le Fonds monétaire international révise à la hausse ses prévisions d'octobre dernier pour la croissance mais aussi pour l'inflation des pays industriels.

L'expansion économique devrait, selon les experts du Ponds, se ralen-tir moins vite qu'on ne le craignait tir moins vite qu'on ne le craignait en 1989, pour atteindre 3,4% en moyenne pour les sept principales puissances industrielles (1), contre 4,2% l'an dernier. Confirmant les craintes de résurgences des pressions inflationnistes, le FMI fait état d'une progression des prix à la consommation de 3,7% au sein du - 0.7, contre 2,9% en 1988.

G 7 > contre 2,9 % en 1988. Les auteurs du rapport, qui sera soumis aux pays membres lors du comité intérimaire du FMI, début avril à Washington, reconnaissent qu'un resserrement des politiques monétaires, ces derniers mois, a permis de limiter la renaissance de l'inflation. Ils n'en soulignent pas moins les effets négatifs qu'aurait une hausse excessive des taux d'intérêt : instabilité sur les marchés des changes, aggravation du problème de la dette, amoindrissement de la

croissance dans le tiers-monde. Une raison supplémentaire pour plaider en faveur d'une plus grande rigueur budgétaire aux Etats-Unis, au prix, s'il le faut, d'un alourdisse- en RFA ou en Asie - ne pourra se déséquilibres entre les balances des ments — balance déficitaire aux Etats-Unis, excédentaire au Japon,

ment de la fiscalité. Antre sujet de préoccupation, la correction des déséquilibres entre les balances des comm une expansion exceptionnello de 9,2 % en 1988, devrait croître de 6,2 % en 1989.

#### Les principales prévisions

INFLATION Variation des prix à la consommation en glissem

|                                                                                                                      | 1988                     | 1989                                                        | 1990                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | %                        | %                                                           | %                                                  |
| Etata-Unis Japon RFA Frauce Grande-Bretagne Italie Caunda Moyenne du groupe des Sept Moyenne des pays industrialisés | 1,9<br>2,8<br>6,8<br>5,3 | 4,6<br>1,4<br>2,2<br>2,9<br>6,6<br>5,7<br>3,9<br>3,7<br>3,7 | 45<br>12<br>24<br>24<br>58<br>47<br>35<br>34<br>34 |

| PRODUÍT | INTÉRIEUR | BRUT |
|---------|-----------|------|

|                                     | 1988                                               | 1989                                                | 199 <b>0</b>                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                     | %                                                  | %                                                   | %                                                    |
| Etats-Unis                          | 3,8                                                | 3,1                                                 | 2,8                                                  |
| Japon                               | 5,7                                                | 4,6                                                 | 4,3                                                  |
| RFA                                 | 38<br>57<br>34<br>34<br>37<br>44<br>37<br>44<br>41 | 3.1<br>46<br>2.4<br>2.8<br>3.5<br>3.3<br>2.4<br>3.3 | 2,8<br>4,3<br>2,8<br>2,0<br>3,0<br>2,5<br>3,1<br>3,9 |
| Grande-Bretague<br>(fulle<br>Canada | 3.7<br>4.2                                         | 3.3<br>2.9                                          | 3,0<br>2,5                                           |
| Moyeane du groupe des Sept          | 4.2                                                | 3,4                                                 | 3,1                                                  |
|                                     | 4.1                                                | 3,3                                                 | 3,0                                                  |

#### ÉNERGIE \_\_\_

Le baril de pétrole dépasse 20 dollars

à New-York

Les cours du pétrole ont continué à progresser à New-York, le 17 mars, pour atteindre 20,33 dollars pour la variété West Texas Intermediate livrable en avril. Après une hausse de 1.80 dollar en une semaine, le baril est donc repassé audessus de la barre des 20 dollers qui n'avait pas été atteinte depuis le 28 octobre 1987.

-----

وكتنا بسير

Cette poussée des cours est due à la plus grande crédibilité du plan de l'OPEP pour contrôler la production et les prix. Sur le marché new-yorkais, ont joué également des informations concernant la baisse des stocks aux Etats-Unis, la contraction de l'offre de brut en provenance du Mexique et du Japon et l'arrêt provisoire de plusieurs puits de pétrole de la mer du Nord à la suite d'un incendie.

#### Très forte hausse des prix de gros aux Etats-Unis en février

La hausse de 1 % des prix de gros aux Etats-Unis en février a ravivé l'inquiétude des marchés financiers, calmés dans les jours précédents par une série de déclarations rassurantes et d'indicateurs économiques satisfaisants. L'indice du mois de février s'établit au même niveau que celui de janvier, qui avait été jugé excep-tionnellement mauvais. Sur les deux mois consécutifs, la

hausse des prix de gros aux Etats-Unis est la plus élevée depais le début de l'année 1981. Certes, il est peu probable que ce rythme se pour-suive tout au long de l'année, ce qui représenterait une hausse de 12 %, soit plus du triple de celle de 1988. Mais la preuve de l'accélération de l'inflation est indéniable.

l'inflation est indéniable.

Alors que les spécialistes s'attendaient, pour le mois de février, à une hausse des prix à la production de 0,4 % environ, plusieurs facteurs ont continué à peser de manière négative sur les prix. La forte hausse des tarifs s'est poursuivie, et le prix de l'énergie a augmenté de 2,4 % en février (contre, il est voi 4 9 % en février (contre, il est vrai, 4,9 % en janvier), en raison du renchérissement du pétrole. En outre, la progression des prix

alimentaires, sontenue depuis la sécheresse de l'été dernier, ne s'est pas ralentie. Elle a atteint 1,2 % en l'évrier contre 1,1 % en janvier. Si l'on exclut ces trois secteurs, la hausse des prix de gros en février s'élève à 0,6 %, alors qu'elle s'était

établie à 0,4 % en janvier. C'est

cette observation qui inquiète le plus les spécialistes car les prix de gros sont sensés préfigurer le rythme de l'inflation au cours des mois sui-Tous attendent avec anxiété la

publication de l'indice des prix à la consommation de l'évrier, mardi pro-chain, qui offrira une meilleure estimation de la hausse actuelle des prix outre-Atlantique. En janvier, cet indice avait progresse de 0,6 %, soit le plus mauvais chiffre depuis deux ans, ce qui correspond à un rythme annuel de 7,2 %.

 Les Philippines présentent au FMI un programme triennal. -Après plusieurs mois de discussions avec le Fonds monétaire internatio nal, la présidente des Philippines, Mª Corazon Aquino, et le Sénat philippin ont approuvé, le 17 mars, un programme triennal qui devrait valoir au pays un soutien de 1,3 miliard de dollars du Fonds (le Monde du 9 mars). Ce programme table sur une croissance annuelle de 6,5 %, une forte progression des exportations, une inflation inférieure à 8 % et une réduction des déficits publics. Le but est de diminuer la dette extérieure l'une des plus lourdes du monde de 29 milliards de dollars. De nombreux observateurs soulignent les contradictions de ce programme qui parie sur une croissence forte sans inflation ni déficits.

#### **AFFAIRES**

L'enquête de la COB sur Béghin-Say

#### M. Jean-Marc Vernes s'explique sur l'affaire Montedison

Béghin-Say n's spolié per-sonne, et surtout pas ses action-naires. Tel est le message essen-tiel d'un rapport que le consail d'administration de Béghin-Say, filiale de Ferruzzi, se doit de faire approuver par ses actionnaires convoqués en assemblée générale extraordinaire le 28 avril à Paris, autour d'un thème unique : la cession des actions du chimiste itason des actions du chamiste na-tien Montadison à une filiale du groupe Ferruzzi. Ce rapport, rédigé par M. Jean-Marc Vernes, PDG de Béghin, affirme d'emblée que « au mieux de la comais-sence du conseil d'administration. la Commission des opérations en Bourse n'a relevé au cours de son anguêta, aucun fait susceptible de recevoir une qualification pénale, contrairement à ce qu'une presse

Rappelons les faits, Entre octo-bre 1986 et octobre 1987, Béghin-Say débourse 1,91 mil-liard de francs pour l'achat d'envi-ron 149 millions d'actions Monte-dison, soit 7 % du capital. Le ramassage se serait sens doute poursuivi, s'il n'y avait eu le krach d'octobre 1987, qui fit s'effon-drar le cours de Montedison. La 28 décembre 1987, Béghin-Say cède la totalité da son paquet d'actions à European Sugars, autre filiale du groupe Ferruzzi. En échange, il recevra non pas du fiquide, mais un paquet d'actions Saint Louis d'une valeur nettement inférieure puisque l'opération se solde par une perte sèche de 860 millions de francs.

Bien que signalée dans le rap-port annuel, cette moins-value boursière n'est pas apparente dans les comptes 1987 de Béghin-Say. Elle est en effet mas-quée par les rentrées dues aux cessions partielles des divisions papetières Kayserberg et Corbe-

Néanmoins, au cours de l'assemblée générale de juin s'émeuvent et portent plainte devant la Commission des opérations de Bourse, laqualle aierte le parquet. Et c'est sur demande de la COB que le conseil d'adminis-tration de Béghin se doit de pro-duire aujourd'hui un repport cir-constancié. Le 28 avril, les actionnaires de Béghin-Say apprendront donc pourquoi leu ciété a achaté des actions Montedison pour les rétrocéder presque immédiatement au groupe Ferruzzi.

#### Synergie en échec

lla découvriront alors que les motivations de M. Jean-Marc Vernes étaient - selon lui industrielles et non boursières. Loin de contribuer, en filiale obéis sants, à l'effort de guarre de Fer-ruzzi pour la contrôle de Montedi-son, les achats de Béghin n'auraient eu qu'une seule foncn'auraient eu qu'une seule ronc-tion : étayer de possibles syner-gies dans les secteurs des papiers, de la distribution, du polypropylène et de la para-pharmacie, sans oublier la pro-duction d'éthanol à partir de produits agricoles, cheval de bataille de Ferruzzi. Les « réunions au plus haut niveau qui se sont tenues avec les représentants de Monte-dison dès 1985 » en serait la

Cette politique de synergie n'a, semble-t-il, pas débouché puisque le rapport Vernes précise ensuite qu'à partir de 1986, « dans la lignée héritée du groupe Ferruzzi », Béghin-Say décide de « remforcer son secteur agro-limentaire dans la graeur agroalimentaire dans la mesure où il pourrait se désangager au moins partiellement du domaine papier». Ce qui fut fait au cours de l'année 87.

Pourquoi Béghin s'est-il ensulte défait des actions Montedison? Parce que, en les conservant, le groupe sucrier aurait été obligé « de les déprécier eu égard à la situation boursière et aux les cédant, il dégageait au contraire de la trésorerie pour

contraire de la trescrene pour « compléter ses acquisitions dans le secteux agro-industriel ». En réalité, il apparaît surtout que Béghin a réalisé un bénéfice fiscal de 252 millions sur 1987 et 1988. En effet, le rapport de M. Vernes prouve, calculette en main, que la cession des titres Montedison a été profitable aux actionnaires, en partie grâce à cette économie d'impôt. En conservant les titres Montedison. le groupe aurait payé 738 millions au lieu des 486 millions effectivement réglés au fisc.

Le rapport Vernes s'attache ensuite longuement à prouver que l'échéance a été réalisée à un prix largement supérieur au cours de bourse : plus 19,9 % pour le titre Montedison ; plus 7 % pour Saint Louis. Quant à savoir pourquoi les commissaires aux comptes n'ont pas jugé bon de mentionner la pas juge 500 de mattorinar la perte de 360 millions, c'est parce que l'échange Montedison - Saint Louis leur a étá présenté par Béghin-Say, comme « une simple opération de gestion ». Le groupe Ferruzzi, principal

bénéficiaire de l'opération, n'est mentionné nulle part dans le rap-port de M. Jean-Marc Vernet. Ce qui étonne les observateurs. e Béghin-Say a fait du ramassage d'actions pour Ferruzzi. Un phénomène benal pour ce groupe ita-lien qui utilise ses filiales et les failles du système financier pour développer sa stratégie industrielle », explique un analyste financier.

YVES MAMOU.

#### Le gouvernement s'opposerait à la cession de Spontex à 3 M

annoncer, jeudi 23 mars, sa préférence pour une solution française pour Spontex, filiale du groupe Chargeurs que ce dernier souhaitait vendre, depuis l'été dernier, à l'Américain 3 M pour 1,1 milliard

finances et celui de l'industrie semblent sur la même ligne : pas ques-tion de laisser la firme américaine prendre une position dominante sur narché français de l'essuyag du récurage. Jeudi, devant la presse, M. Pierre Bérégovoy avait indiqué que le rachat du numéro un mondial de l'éponge par 3 M posait un problème de concentration.

La défense de la firme américaine

caises, qui, après avoir accepté le rachat du papetier Aussedat-Rey par l'Américain International Paper, préfèrent dans cette affaire la soluion proposés par un tour de table français regroupant des financiers hexagonaux (Euris, LBO-France, Financière de Suez et Pharamund) et Hutchinson, filiale de Total spé-cialisée dans la transformation du

Cette dernière poursuit actuellement une politique de croissance externe dynamique. En 1988 son résultat net a atteint 310 millions de francs (+ 24 %) et son autofinance-ment 538 millions de francs (+ 11 %); elle semble prête à lan cer une angmentation de capital pour financer de nouvelles acquisi-tions, et son actionnaire Total est disposé à la soutenir. Par ailleurs, numéro deux mondial des gants de ménage, elle trouverait avec Spontex un complément de gamme appa-remment logique.

#### Ces arguments ne paraissent pas avoir convaincu les autorités fran-Le gouvernement français devrait

Le ministère de l'économie et des

s'appuyait sur deux points forts: d'une part le marché en question n'est pas national mais européen et, d'autre part, 3 M offrait à Spontex les moyens de développement géo-graphiques et technologiques d'une grande multinationale.

#### SOCIAL

#### La modernisation du service public

## M. Durafour souhaite négocier un accord-cadre sur la formation des fonctionnaires

Au lendemain des élections municipales, M. Michel Durafour, ministre d'Etat chargé de la fonction publique, entame une importante concertation avec les fédérations de fonctionnaires sur plusieurs aspects du «renouveau du service public», à partir des orientations

définies le 22 février par M. Michel Rocard. Sur fond de grèves dans la fonction publique en Corse et de conflits dans le secteur hospitalier, la FEN ouvrira le ballet le handi 20 mars, la CFTC le conchuant le 23 mars. Les

dant, dans cette agitation « un obstacle » à la concerta-tion en cours : « Il y a des thèmes sur lesquels on peut commencer à travailler sans provoquer aussitôt une levée de houcliers. >

réactions plutôt mesurées des syndicats de fonctionnaires après la pré-sentation du plan de M. Rocard. Si la CGT avait manifesté une hostilité sans faille et si les autonomes de la FGAF et la CFTC avaient fait part de leurs réserves, la CFE-CGC s'était félicitée de la volonté du gouvernement de donner plus d'autono-mie aux administrations. La FEN avait parlé d'orientations « posi-tives », attendant qu'elles se concrétisent en actes. La CFDT s'était montrée également favorable, en ajoutant cependant que le gouverne-ment devait s'apprêter à assumer « une modernisation qui aura un

Mais la réaction la plus surpronante était venue de FO, traditionnellement réservée face à la modernisation de la fonction publique. Tout on se montrant « ouvert » mais « dubitatif », M. Marc Blondel, le nouveau secrétaire général de FO, s'était réjoui de voir que « la démarche du gouvernement rompt avec la politique de remise en cause du service public en vigueur depuis quelques années ». Rejoignant une préoccupation proche de celle de M. Jean Kaspar, secrétaire général de la CFDT, il avait cependant souprise privée ».

#### Coup d'anvoi

Dans l'immédiat, la concertation engagée par M. Durafour ne portera donc que sur une partie du plan du premier ministre (étalé sur trente mois). Mais ce coup d'envoi aura valeur de test. «La négociation, indiquait M. Rocard, s'ouvrira à de nouveaux thèmes et se décentralisera à tous les niveaux » Etxient ainsi mis en avant parmi les « thèmes prioritaires » la formation continue, la mobilité, les conditions et l'organisation du travail, les modalités de l'introduction des noulogies et l'amén ment du temps de travail. Il s'agira d'abord de se mettre d'accord sur la procédure et le calendrier de la régociation en privilégiant deux hèmes — qui seront sans doute séparés, — à savoir la formation et la

Au ministère de la fonction publique, où l'on souhaite que « la négo-ciation s'ouvre le plus vite possible », on semble désireux de

vement consensuel ». De fait, bien avant le plan de M. Rocard, le rap-port d'un groupe de travail, présidé par M. Baquiast, avait, en août 1985, présenté une approche assez consensuelle de la formation, en recueillant l'assentiment de toutes les organisations syndicales, à l'exception de la CGT. Consacré à l'introduction des nouvelles techno-logies dans l'administration, il avait notamment suggéré que, chaque administration ayant mis au point son propre projet, les besoins en for-mation soient évalués ministère par ministère avec des financements adéquats. Les programmes de for-mation devaient être élaborés en concertation avec les organisations syndicales.

Aujourd'hui encore, le rapport Baquiast, trop oublié dans le débat sur la modernisation, peut servir de base de discussion. Mais M. Dura-four entend surtout s'appuyer sur le rapport de M. Jean Guilhamon, ancien directeur général d'EDF, qui, en décembre 1988, préconisait un élargissement du dialogue social à d'autres thèmes que les salaires. avait ainsi proposé que certains thèmes fassent l'objet d'accords

Cet optimismo est fondé sur les ligné qu' « on ne peut vouloir gérer démarrer par la formation, qui est cadres – esquissés déjà dans le rap-factions plutôt mesurées des syndi- le service public comme une entre- présentée comme « un thème relati- port Baquiast, – ouvrant ensuite la voie à de véritables négociations décentralisées dans la fonction publique, ce qui rejoint totalement les vœux de MM. Rocard et Dura-Une petite

#### révolution L'innovation, pour la fonction

blique, est moins dans l'apparition d'autres thèmes que les salaires - la plupart des prédécesseurs de M. Durafour ayant déjà fait travailler des groupes de travail sur des sujets non salariaux — que sur l'émergence d'une négociation à deux niveaux. Un changement de méthode qui par la décentralisation qu'il entraîne constitue une petite révolution. Ainsi, M. Durafour négocierait avec les fédérations de fonctionnaires un « accord-cadre » sur la formation continue qui fixerait, pour l'ensemble de la fonction publique, de grandes orientations. Puis, dans un second temps, des négociations ministère par ministère aboutiraient à des accords précisant dans le détail les projets formation des

L'impression du ministère est que la concertation se présente dans de bonnes conditions, même si la novation représentée par une négociation décentralisée peut susciter des réticences de principe chez certains syndicats, qui devront compter avec une implantation très inégale sui-

milieux proches du gouvernement ne voient pas, cepen-

Pour faciliter les discussions sur la formation. l'Etat va-t-il accroître son effort financer pour la forma-tion? En 1986, selon le rapport annuel 1988 sur la scule fonction publique d'Etat, il a dépensé 13,968 milliards de francs pour la formation professionnelle, les actions de formation bénéficiant à 1 392 000 fonctionnaires (59,1 % des effectifs) répartis ainsi : 431 000 dans la catégorie A, 400 000 dans la catégorie B, 561 000 dans les catégories C et D et chez les ouvriers. Un effort qui a représenté en 1986 5,6 % de la masse salariale (contre 6 % en 1984), se décomposent en 3 % pour l'« adaptation à l'emploi». 2.3 % pour le perfectionnement et 0,3 % pour la préparation aux

vant les administrations...

MICHEL NOBLECOURT.

concours. Sera-t-il renforcé ou redé-

En juin prochain

#### M. Le Floch Prigent succéderait à M. Pecqueur à la tête d'Elf

La rumeur en avait déjà cours il y a un an Cette fois, l'affaire paraît entendue: M. Lotk Le Floch Prigent, quarante-six ans, devrait suc-céder en juin prochain, à la tête d'Elf-Aquitaine, à M. Michel Pecur, à la fin du mandat de celuici. L'ancien président, socialiste, de Rhône-Poulenc, victime en 1986 du retour de la droite, qui l'avait aussitôt « éjecté », aurait reçu, assure ton, la promesse du président de la République sur cette nomination, approuvée, semble-t-il, en outre par les autres administrations de tutelle.

M. Michel Pecqueur, cinquantesept ans, avait failli, au printemps 1988, être victime de la rumeur qui, prenant prétexte de pro-blèmes de santé passagers et d'une série d'opérations financières avortées, l'avait prématurément rem-placé. Le président du groupe pétro-lier n'avait toutefois pas eu de peine à justifier sa gestion, les résultats d'Elf, entreprise la plus bénéficiaire de France après Peugeot, constituant son meilleur argument. Défendu par MM. Fauroux et Bérégovoy, il avait obtenu l'assurance de er son mandat.

M. Le Floch Prigent, qui devrait

lui succéder, est aussi différent que possible de cet ingénieur en chef des mines, dont la tranquillité bourne avait su, depuis 1983, calmer les querelles partisanes au sein d'un roupe traditionnellement proche du RPR. Aussi marqué politiquement à gauche que son prédécesseur était apolitique, Loft Le Floch Prigent, ancien directeur du cabinet de M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie an début du premier sep-tennat de M. Mitterrand, a aussi souffert de n'être ni « corpsard » ni membre de l'« establishment » financier. Malgré ces handicaps et son manque d'expérience — il avait fait, jusqu'en 1981, toute sa carrière à la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST), il avait réussi à s'impograf à la tête de Phêne Portlese à " ser à la tête de Rhône-Poulenc, où il avait été nommé en 1982. Sa compétence et ses qualités de meneur d'hommes, consacrées par le redressement financier spectaculaire du groupe chimique en quatre ans, avaient été finalement saluées par les milieux spécialisés. Tranmatisé par son éviction brutale en juil-let 1986, il devrait prendre, en juin prochain, une revanche longuement attendne sur ses détracteurs.

les réveries du palais Bronguiart.

Deux chiffres révêlent parfaitement cette rupture. La progression de l'indice CAC sur la semaine (+ 1,6 %) et la chute de l'indicateur instantané vendredi revena à — 1,45 % après avoir perdu plus de 2 %. Calculé sur les premiers cours cotés, le CAC n'a donc pas intégré la réaction négative des opérateurs et a poursulvi sa hausse régulière dans la léthargie ambiaute, lui permettant d'afficher un score positif pour la troisième semaine consécutive. A l'inverse, la claute des cours à la veille du week-end laisse présager une liquidation négative, l'échéance du mois boursier de mars étant fixée à mardi prochain. Ce serait alors la deuxième liquidation de ce type, février s'étant soldé sur la denxième liquidation de ce type, février s'étant soldé sur un recui de 0,21 %, après dix mois de hausse ininterrom-

« Nous sommes configuts, mais... », la plarase revenait souvent rue Vivienne pour excliquer cette sommolence dont la plasse la plus profonde a été caregistrée lundi. Ce jourlà, le niveau des échanges sur le marché à règlement mensael a à peine dépassé les 870 millions de francs. Du jamais vu depuis un au, et une misère comparé aux 2 milliards de francs traités quotidiennement en temps mormal. Et pourtant, paradoxalement, les prévisions les plus optimistes circulent à nouveau à propos du marché français.

Aissi, par exemple, la Société des analystes financiers et économiques (SAFE) au cours d'une réunion, mardi, a tablé sur une progression de 13% des bénéfices des entreprises en 1989. Cet organisme n'exclut pas mon plus à terme un repii des prix du pétrole et des taux d'intérêt, provoquant alors une hausse des cours de la Bourse. Cer-

provoquant alors une hausse des cours de la Bourse. Cer-tains par ailleurs évoquent même la possibilité pour le baromètre de la place parisienne d'atteindre la barre des 500 à la fin de l'amée, soit un gain potentiel de près de 12% par rapport au niveau actuel de 446,5.

12% par rapport au niveau actuel de 446,5.

Mais ces perspectives qualifiées d'espoirs par les uns et de chimères par les autres sont tempérées de l'avis unnime par la réalité internationale. Une tension éventuelle, les regards se tournaient donc cette semaine vers l'Amérique, où chaque jour fournissait sa moisson de données. Jusqu'à vendredi, toutes confirmaient le raleutissement de la croissance économique, favorable à une contraction de l'inflation et donc des taux d'intérêt, que ce soit le déficit

Diff.

2,30 126

Valeurs diverses

17-3-89 Diff.

17-3-89 Diff.

6 269 1 653

Alimentation

Guyenne et Ga

Bonygues ...... Ciments Français .

17-3-89

Bâtiment, travaux publics

3 + 9 + 187 202,10 - 7 2476 + 7 3811 3852 3180

## Réveil en sursauts

commercial de junvier ou divers indicateurs de février comme les ventes de détail, la production industrielle, l'atilisation des capacités des entreprises et les mises en chantiers. Ce n'était pas suffisant pour redonner de l'étan à la place parisieure, les opérateurs se polarisant sur le dernier chiffre de la semaine, celui des prix de gros. La réaction vendredi après-midi fut alors à la mesure de la déception, tant cette hausse (+ 1 %) était contradictoire avec les précédentes informations. Les opérateurs suivalent ensuite avec inquiétude l'évolution de Wall Street.

avec inquiétude l'évolution de Wall Street.

Au plus fort de la sousoience, des valeurs se sont tout de nâme distinguées. Les unes (Chargeurs, Legrand) à la suite de la présentation de leurs résultats annuels, les suitres (Elf Aquitaine, Total) en bénéficiant de la flambée des cours du pétrole qui out retrouvé leur niveau d'octobre 1987. Enfin, des situations spéciales sont apparues. A commencer par le certificat Pechiney, viveament recherché dans la perspective de la cotation prochaine de Pechiney International. Les détenteurs de certificats d'investissements privilégiés derraient pouvoir acquérir en priorité ces nouvelles actions sans réduction de la demande lors de l'émission, ce qui explique cet engouement.

#### Regain des introductions et des augmentations de capital

Olipar, ex-Olida Caby, figure également parmi les lettes de la semaine évolunnt au gré des rumeurs. Jeudi, promoteur immobilier Caristian Pellerin, président de ce le promoteur immobilier Christian Pellerin, président de ce holding, confirmait la cession de la branche agro-alimentaire à Optorg, un groupe présidé par M. Gilbert Salomon. En échange de cet apport, Olipar prendra 10 % de la société de commerce metrantional Optorg. Dans ce secteur du négoce, Balloré mettait un terme définitif aux bruits selon lesqueis il voudrait renforcer sa participation dans la SCOA. An contraire, profitant de la hausse des cours des sensaines précédentes, il l'a ramenée de 8,7 % à moias de 5 %. Opération analogue, réalisée par le britamique Storehouse qui se retire totalement de la FNAC en cédant ses 20 % à l'actionnaire majoritaire la Garantie nautaelle des fouctionnaires (GMF). La transaction s'est effectuée à un cours de 1 325 F. effectuée à un cours de 1 325 F.

An chapitre des renforcements de participations apparaît l'espagnol Tubacek dont le nivem dans Vallourec atteint les 10,01%. Ce groupe avait étouné, en septembre dernier, en passant le seuit des 5% dans le numéro cinq

#### Semaine du 13 au 17 mars

mondial du tube en acier. La Compagnie du Louvre a, quant à elle, franchi le seuil des 20 % dans le capital des Cristalieries de Baccarat (24,37 % exactement) en accord Cristalieries de Baccarat (24,37% exactement) en accora avec la direction de cette firme. Démarche identique du Crédit lyonnais au selu de la société informatique Marten. La hanque ne veut pas porter sa part au-delà des 32 % afin « de maintenir la totale indépendance de la direction ».

Changement de propriétaire, en retanche, à la Financière d'Angera. Spécialisée dans l'exploitation des principales carrières d'ardoise de France, cette firme, contrôlée pales carrières d'ardoise de France, cette firme, contrôlée aux l'impétal Lucital I a

par Elysée Investimements, devrait être cédée à Imétal. La procédure retenne serait un maintien de cours.

Après Paccord des pouvoirs publics, la Société des Bourses françaises a précisé les modulités de POPA lancée par le groupe américain International Paper sur la totalité du capital d'Aussedst-Rey au prix de 675 F. La clôture de cette offre est fixée au 20 avril et les cotations de la firme cette offire est finée au 20 avril et les cotations de la firmé papetière laterrompue depuis le 12 janvier reprendront le 20 mars. Une autre procédure de reprise, celle de Duménil-Leblé par Cerus, devrait également aboutir prochainement. L'opération d'échange était bloquée jusqu'à présent par la COR, la commission refusunt d'accorder son visa en raison de l'insuffisance de l'information fournie. Elle devrait finalement douper son feu vert dans les prochains jours, mais est cocant au surié constit de métatre de la commission de l'insuffisance de l'information fournie. mais cet accord serait assorti de « réserres ».

Esfin, à quelques jours de printempo, plusieurs signes même fugaces confirment le reguin d'intérêt pour la Bourse observé depuis le dernier trimestre 1988, à commencer par une reprise des augmentations de capital. Cette semaine, la Lyounaise des eaux a aumoné son projet de trouver 1,42 milliard de france en émettant des obligations. trouver 1,42 miliard de francs en émettant des obligations à bons de souscription d'actions avec faculté de rachat des bons (OBSAR) et Parlinance son intention d'obtenir 1 miliard de francs sous la forme d'obligations remboursables en actions (ORA) pour 600 millions et d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA) pour 400 millions.

La ruée sur les sociétés s'introduisant sur le accoud marché est également Pun des signes de ce resouveau. Après Petitjean, c'est au tour d'Idianova d'être submergé de demandes (voir encadré). Et les arrivées se poursuivent à un rythme régulier, la prochaîne étant Delta Protection, le 21 mars, à Lyon.

Les Japonais, eux aussi, misent sur un développement de la place française dans une optique ceropéenne. Dans cet esprit accèdera le 22 mars à la cote officielle la plus grande banque du monde, la Dui-Ichi Kangyo Bunk (DKB)... Mais aussi peut-être avec la perspective de concurrencer un jour les banques nationales sur leurs

| le, la Dai-Ichi I<br>d'être avec la p<br>banques nationa<br>DOMINIQUE | Langyo l<br>erspectiv<br>des sur | Bank<br>e de<br>leurs | UA<br>Us<br>We<br>Xe |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mines, caoutel                                                        | юшс,                             | Diff.                 | , le                 |
|                                                                       | 17-3-89                          | Deft.                 | et et                |

| Métaleurop<br>RTZ<br>ZCI               | 190,59<br>166,10<br>56,59<br>2,65 | - 4.50<br>- 6<br>- 1,39<br>+ 0,83         |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Pétroles                               |                                   |                                           |
|                                        | 17-3-89                           | Diff.                                     |
| B.P.France  Elf-Aquiteins  Beso  Exxon | 91,10<br>454<br>337<br>289,50     | + 2,50<br>+ 13<br>+ 22<br>+ 11,44<br>+ 22 |

| Raffinage Royal Dutch Soggrap Total                                          | 399<br>378            | - 2,39<br>+ 14,90<br>- 13<br>+ 12 | 435   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| MARCHÉ LIBI                                                                  | RE DE                 | L'OR                              | =     |
|                                                                              | Cours<br>10-3-69      | Cours<br>17-3-89                  | Į     |
| Or tin (idio on herre)<br>— (kilo on linget)<br>Pièce française (20 fr.)     | 80 400<br>86 060      | 79 300<br>79 500                  | į     |
| Pièce trançaise (20 fr.) .  © Pièce trançaise (10 fr.) Pièce suisse (20 fr.) | 464<br>399<br>486     | 457<br>386<br>482                 | E     |
| Pièce letino (20 fr.)                                                        | 467<br>468<br>988     | 454<br>458                        | HOOLE |
| Souverain Elimbeth II<br>© Souverain Elimbeth II                             | 580<br>449            | 577<br>579<br>448                 | I     |
| Pièce de 20 dellars  - 10 dellars  - 5 dellars                               | 2 940<br>1 560<br>865 | 2 720<br>1 395<br>860             | S     |
| - 50 perce                                                                   | 3 020<br>596<br>485   | 2 970<br>563                      | -     |
| - 10 floring                                                                 |                       | 471<br>323                        |       |

| • |     | 910055   | •     | 910    |     | • |
|---|-----|----------|-------|--------|-----|---|
| • | Cos | pièces d | er no | cotées | ويف | ķ |

| VALEURS L |                   |         |
|-----------|-------------------|---------|
| TRAIT     | <u>PÉES AU RI</u> | l (*)   |
|           | Nhre de           | Val. en |

| l                | titres      | cep.(F)     | ı |
|------------------|-------------|-------------|---|
| l                | -           | -           | ı |
| Possect          | 214 785     | 362 496 985 | ı |
| CGE              | 669 208     | 268 587 213 | ı |
| Chermours        | 187 104     | 264 232 773 | ı |
| Michelin         | 939 177     | 180 015 755 | ı |
| Midi             | 105 663     | 168 032 438 | ı |
| BSN              | 251 756     | 165 936 001 | ı |
| Bif Aquit        | 345 757     | 155 051 649 | ı |
| SCOA             | 1 450 250   | 145 108 347 | ı |
| Arjomeri         | 56 068      | 144 418 685 | l |
| Gile des estuz   | 90 050      | 144 062 417 | ı |
| Encounnel        | 1 570 856   | 141 602 961 | П |
| Seint-Gobain     |             | 138 182 334 | ľ |
|                  |             |             | ł |
| · (*) Da 10 an 1 | 6 mas belon |             | ľ |

#### LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HEBDOMADAIRES (RM)

|                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                 | •           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Valeus                                                                                                                                         | Hausse<br>%                                                          | Valence                                                                                         | Briego<br>% |
| Pediatey CIP Eato CGE Pacent CCAC Skir Romignal Géophynique Currele Parenarché Chih Médiage Salvepar Créit National Selatonal SA Elf Agnitaine | + 64<br>+ 64<br>+ 64<br>+ 53<br>+ 51<br>+ 44<br>+ 44<br>+ 44<br>+ 44 | Ingenico Midi (C*du) SCOA Bellor Inf, Spic Heiganil Bez. Hêtel Ville Elect. S. Duss. SAGRIM TRT |             |

#### **BOURSES ÉTRANGÈRES**

#### **NEW-YORK** Sous le choc des prix

Le hausse inattendue des prix de gros en février a fait brutalement avorter, en février a fait brutalement avorter, vendredi, la bonne reprise des premiers jours de la semaine, stimulée par une série de statistiques semblant désoter un ralentissement de la croissance économique aux Etats-Unis, L'indice Dow que aux Brats-Unis. L'indice Dow Jones, qui avait progressé de 58 points, perdait d'un coup, en fin de semeine, 48,57 points (2.1%) dans un marché très actif où 245 millions de titres ont été échangés. Le volume d'échange atteignait ainsi son plus haut niveau depuis le début de l'année. Le baromètre de Wall Street tombait sous la barre des 2 300 points, ciôturant à 2 292,14.

Le choc a été d'autant plus rade que toutes les statistiques publiées suparavant confirmations un ralentissement de la croissance. Par ailleurs, les programmes informatiques des investisseus institutionnels, arrivant à la date d'options liées aux indices boursiers à terme, out amplifié le mouvement de baisse.

|                                                 | Cours<br>10 mars            | Cours<br>17 mars            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Alcoa                                           | 61 3/8<br>30 1/2            | 69 7/8<br>32                |
| Boeing<br>Chase Man. Bank<br>Da Post de Nemours | 66 1/2<br>32 7/8<br>98 1/8  | 67 3/4<br>34 3/4<br>101 1/2 |
| Bastman Kodak<br>Exega                          | 46<br>44 1/2                | 457/8<br>451/8              |
| Ford                                            | 59 3/4<br>44 7/8<br>84 3/4  | 497/8<br>447/8<br>835/8     |
| GoodyearIBM                                     | 48 1/8<br>118 1/4           | 46 7/8<br>112 3/8           |
| Mobil Oil<br>Pfizer                             | 53<br>48 5/8<br>54 7/8      | 52.7/8<br>59.1/8<br>55.7/8  |
| Schlemberger                                    | 38 1/8<br>52 3/8            | 37 1/8<br>527/8             |
| UAL Corp. (ex-Allegis)<br>Union Carbide<br>USX  | 119 1/4<br>30 7/8<br>31 3/8 | 119 1/2<br>30 1/8<br>31 3/4 |
| Westinghouse<br>Xerox Corp                      | 53 5/8<br>61 3/8            | 53 1/2<br>69 1/4            |

#### LONDRES Importante chute

Après deux séances de nette hausse, la Bourse de Londres a reviré à la baisse et le mouvement s'est accéléré vendredi après l'annonce des prix de gros améri-cains ce jour-là. L'indice Footsie a pordu ctins ce jour-là. L'indice Footsie a perdu 39,5 points, soit près de 2 %, dans un marché craignant un nouveau ressertement de la politique de orédit outre-Atlantique. Il carregistrait ainsi sa plas forte balsse depuis un an. En début de somaine, la présentation de budget britannique 1989/1990 avait été salné par une lausse des valeurs saluant ainsi l'extrême pradence fiscale et la priorité réaffirmée dans une lutte contre l'inflation. Toutefois plusieurs satistiques en milieu de semaine ont laissé à penser que cette lutte contre la hausse des prix que cette lutte contre la hausse des prix était encore loin de porter ses fruits.

Indices du 17 mars : 100 valeurs Footsie > : 2073 (contre 2085,2), 30 valeurs 1 705.5 (contre 1 724.9); fonds d'Etat 88,29 (contre 88,76), mines d'or 193 (contre 187.8).

|                                                                                                       | Cours<br>10 mars                                                                                            | Cours<br>17 mars                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beecham Bowster BP Charter Courtsuids De Beers (*) Free Gold (*) Glano GUS ICI Resters Shell Uniferer | 586<br>480<br>270 1/2<br>490<br>296<br>14 1/8<br>8 8/16<br>12 11/16<br>16 3/4<br>11 13/16<br>681<br>396 1/2 | 567<br>473<br>232<br>499<br>297<br>14 3/8<br>8 7/16<br>13 1/32<br>15 51/64<br>11 11/16<br>668<br>390 |
| Vicious<br>War Logg                                                                                   | 187<br>39 7/8                                                                                               | 188 1/2<br>39 25/32                                                                                  |

#### FRANCFORT Stable

Ce marché n'a prati-bougé durant la semaine, fermé à l'heure de la p prix de gros américains. Indices du 17 mars : Commerzbank 1 660,2 (contre 1 654,7) et DAX 1 322,69 (contre 1 318,52).

|              | Cours<br>10 mars | Cours<br>17 mars |
|--------------|------------------|------------------|
| ARG          | 215              | 212              |
| BASF         | 286,20           | 286,70           |
| Commezsbenk  | 235.50           | 244 50           |
| Doutschebank | 511,50           | 510,80           |
| Karstadt     | 297,30           | 296,69           |
| Mannesman    | 225.98           | 229              |
| Securcas     | 524              | 534,49           |
| Volkswagen   | 348.70           | 345              |

#### TOKYO Incertitude

Après un bon démarrage en début de

semaine, la tendance s'est effritée par la suite en raison de la forte progression du dollar par rapport au yea. Mais le Nik-kel s'est néanmoins maintenn au-dessus des 32 000 years.

Indices du 17 mars : Nikkel, 32 021,01 (contre 31701,78) ; Topix : 2 419,59 (contre 2 048,24).

|                                                                                                                                         | Cours<br>10 mars                                                            | Cours<br>17 mass                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ned ridgestone -anon 'aji Bank 'aji Bank Jonda Motors fatsushita Electric fitsushita Electric fitsushita Heavy lony Corp. Typota Motors | 794<br>1 340<br>1 540<br>3 560<br>1 930<br>2 360<br>1 100<br>6 880<br>2 480 | 695<br>1 389<br>1 520<br>3 600<br>1 928<br>2 470<br>1 110<br>6 800<br>2 510 |

#### 890 + 538 + 1 328 -845 + 1 69 -1 42 + 488 + 85,75 -621 -729 + 195,19 -6 260 - 90 1 653 - 15 1 528 + 15 979 + 9 1 010 + 8 1 018 + 18 132,20 + 3,30 151,30 + 3,70 Labo, Bell...... Roussel Uc..... BASF 1 528 979 I 918 Polict et Chausson . SCREG SGE-SB 1 818 Norsk Hydro .... 4,50

Idianova: la création

d'entreprises en Bourse

∢ Notre embième est une ouette, car c'est un bel oiseau qui vole vite et haut et trouve du poisson dans la tempête. » Ainsi venue sur le second marché. Propos originaux pour une firme non moins particulière, spéciali-sée dans l'aide à la création d'entreprises et qui sera la pre-mière du genre à accéder à la

En 1982, l'iDIA (Institut de développement des industries agricoles et alimentaires) décide, agricoles et amiorizaries tracats, sous l'impulsion de son prési-dent, M. Guy Nébot, de séparer ses activités tracitionnelles de capital-développement de celle, nouvelle, d'aide à la création de sociétés. Deux métiers diffé-rents. Ainsi naît Idianova. Dotée au départ d'un capital de 10 mil-lions, passé depuis à 96,5 milsons de francs, elle a pour par-rain sa maison mère (actionnaire principal avec, aujourd'hui, 17,11 % des parts), mais aussi une série de grandes entreprises comme Sanofi, Elf, Bio-industrie (9,34 %), EDF (7,67 %), Banexi (6,14 %) et l'UEI, groupe Crédit agricole (5,74 %). Font partie ement du tour de table, mais avec des participations nettement inférieures, voire symboli ques, tous les grands de l'industrie agro-alimentaire (Pernod-Ricard, Midial-Nestlé, BSN, Bon-

L'objectif d'idianova est de décelor et d'aider à financer la constitution de firmes. La tâche revient à M. Nébot. Avec son équipe, il applique sa méthode intuitive, mise au point à l'IDIA, basée avant tout sur l'entrepreneur et sur son projet. « Un visiteur sur trois a eu sa société »

reconnaît l'ancien directeuradjoint du Trésor. En six ans, Idianova prendra quatre-vingtquatre participations, après avoir reçu trois cents demandes. Parmi les succès les plus apectaculaires se dégagent Cuisimer, spéciali-sée dans la charcuterie... de poisson, ou encore l'entreprise Ryckbauer-Casam, issue du désir d'un maraîcher artisanal de vendre des salades emballées sous

Toutes les entreprises ne réussissent pas. Sur dix affaires en moyenne, deux ou trois connaissant une belle expansion, et les autres vivotent. Pour rentabiliser les investissements, Idianova décide donc, à la manière des compagnies d'assu-rences, d'étaler au maximum les risques en prenant beaucoup de participations. D'autant que, lorsque des entreprises se développent bien, le rendement est appréciable. Il peut attaindre dix fois, et même quarante fois la

Grâce à cette méthode, basée sur l'homme et son projet, M. Nébot avait conduit pour son sicième anniversaire l'iDIA sur le second marché. C'était en evril 1987. Il renouvelle l'opération avec idianova, dont 20 % du capital a été proposé au prix unitaire de 125 F, jeudi. Devent l'afflux de demandes, plus de 5,5 millions de titres pour 183 740 proposés, l'admission a été reportée au mardi 21 mars. Elle se déroulers sous la forme d'une offre publique de vente au prix de 138 F.

# 17-3-89 Diff.

Banques, assurances

sociétés d'investissement

|                                                 | 17-3-89                                       | Diff.                                      | societes a uive                                                            | sussen                            | eni                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Accor                                           | 600<br>2 545                                  | + 4                                        |                                                                            | 17-3-89                           | Diff.                                                      |
| Bic Bis CGIP Club Méditerranée Basilor Europe 1 | 737<br>395<br>1 420<br>535<br>3 250<br>691    | - 23<br>+ 5<br>- 4<br>+ 25<br>- 129<br>- 9 | Bail Équipement Buncaire (Cie) Cetelem CFF Chargours SA                    |                                   | inch.<br>+ 16<br>+ 20<br>+ 15<br>- 2,20<br>- 25            |
| Nord-Est<br>Saint-Gobain<br>Sanofi              | 581<br>4 161<br>1 030<br>141,10<br>575<br>762 | + 6<br>+ 1<br>+ 61<br>- 4<br>- 3,96<br>+ 5 | Burafrance Hésin (La) Imm. FlMonceau Locafrance Locindus Midi Midland Benk | 1 585<br>545<br>389               | - 15<br>+ 9<br>- 26<br>+ 16<br>- 19<br>- 80<br>- 1<br>+ 11 |
| Produits chimi                                  | 1 080<br>ques                                 | + 50                                       | Prétabail<br>Schmeider<br>Société générale<br>Suez (Cie Fin.)              | 1 042<br>726<br>467<br>305<br>221 | - 7<br>+ 16<br>+ 3<br>+ 3                                  |
|                                                 | 17-3-89                                       | Diff.                                      | UCB                                                                        | 72]                               | + 1                                                        |

Valeurs à revenu fixe ou indexé

Premier .....

|                    | 17-3-89 | Diff.  |  |  |
|--------------------|---------|--------|--|--|
| ME 10,6 % 1976     | 100,68  | - 1,62 |  |  |
| ,80 % 1977         | 123,50  | + 0,28 |  |  |
| 0 % 1978           | 101,70  | + 0,05 |  |  |
| ,80 % 1978         | 100,90  | + 0,60 |  |  |
| % 1979             | 99,40   | - 0,16 |  |  |
| 0,80 % 1979        | 163,50  | + 6,28 |  |  |
| 6,20 % 1982        | 105,62  | + 9,92 |  |  |
| 6 % 1982           | 107,75  | + 6,04 |  |  |
| 5,75 % 1982        | 183,63  | - 6,14 |  |  |
| NE3%               | 3 920 _ | + 135  |  |  |
| CNB bq. 5 000 F    | 101,77  | + 9,61 |  |  |
| NB Paribas 5 000 F | 162,75  |        |  |  |
| 'N H Smar 5 MM F   | 182.75  |        |  |  |

| CORSU ACUON H     | ecunty  | as .        |
|-------------------|---------|-------------|
|                   | 17-3-89 | Diff.       |
| Alspi             | 319     | inch.       |
|                   | 673     | + 3<br>+ 21 |
| De Dietrich       | 1 441   | + 21        |
| FACOM             | 250     | - 120       |
| Marise Wendel     | 487     | ± 120       |
| Penkott           | 460.10  | عدف نا      |
| Peageot SA        | 1692    | + 22        |
| Sagem             | 1 448   | - 23        |
| Saulnes-Châtillon | 277     | - 3         |
| Strafor           | 948     | - 3         |
|                   |         |             |

Matériel électrique

Crouzet 437
CSEE (cz-Signanz) 575
Générale des Esux 1600
747

Leroy-Somer 1 226 Lyonnsise des Raux 1 586 Matra 255

17-3-89 Diff.

3 535

761 + 3 242,90 + 0,965 + 10 1820 + 57 231 - 6,

Déc. 89

0,98

services publics

CGE .....

<del>गा.....</del>

Moulinex
PM Labinal

Thomson-CSF

<u>Métallurgie</u>

#### **MATIF**

Sept. 89

ÉCHÉANCES

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 17 mars 1989 Nombre de contrats : 86 630 estimés.

Juin 89

Mars 89

| + keet                                                         |           | 10         | 6,24 195,28 |      | 105,50         |        | Γ -            |     |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|------|----------------|--------|----------------|-----|-----------|
| + bas                                                          | •••••     | 16         | 1,90 103,90 |      |                | 104    |                | -   |           |
| Detaier                                                        |           | 10         | 105 104,06  |      |                | 164,36 |                | _   |           |
| Compensation                                                   | · · · · · | 10         | 5           | _1   | 04,06          | Г      | 104,30         |     | 103,96    |
|                                                                |           |            |             |      |                |        |                |     |           |
| LE VOLU                                                        | ME [      | DES T      | RAN:        | SAC  | TIONS          | (er    | n milliers     | d   | e francs) |
|                                                                | 13:       | mars       | 14 m        | ats. | 15 mar         | 8      | 16 mars        | I   | 17 mars   |
| RM<br>Comptant                                                 | 87        | 3 728      | 1 481       | 133  | 1 458 48       | 08     | 1 496 124      | ۱   | -         |
| R. et obl.                                                     |           | 5 666      | 6 537       |      | 741044         |        | 9 941 500      |     |           |
| Actions                                                        | 12        | 0 440      | 168         | 988_ | 167 11         | 8      | 173 124        |     |           |
| Total                                                          | 794       | 9 834      | 8 187       | 730  | 9 036 4        | 0      | 11 620 748     | 1   | -         |
| INDICE                                                         | SQL       | JOTIE      | HENS (      | INS  | EE base :      | 100,   | 30 décem       | bre | : 1988)   |
| Françaises.<br>Étrangères.                                     |           | 4,1<br>8,2 | 104<br>109  |      | 105,3<br>109,5 |        | 105,7<br>109,5 | ł   | _         |
| SOCIÉTÉ DES BOURSES FRANÇAISES<br>(base 100, 30 décembre 1988) |           |            |             |      |                |        |                |     |           |
| Tendance .                                                     | 10        | 2,2        | 103         |      | 103,7          | ' l    | 104,3          | I   | 102,7     |
| (base 100, 31 décembre 1981)                                   |           |            |             |      |                |        |                |     |           |
| Indice gén.                                                    | 43        |            | l 440       |      |                |        | 444            | ŀ   | 446,6     |
| (base 1000, 31 décembre 1987)                                  |           |            |             |      |                |        |                |     |           |
| Indice CAC 40.                                                 | 1 60      |            |             |      |                |        |                | i   | 1 614.04  |

OMF (base 100, 31 décembre 1981)

459,69 | 461,50 | 463,27 | 452,65

## Crédits, changes, grands marchés

### MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

## Le malaise persiste

Le niveau de l'intérêt serait-il proche de son sommet on même Paurait-il déjà atteint? Les spécialistes du marché des capitaux étaient de plus en plus nombreux à le croire avant l'annonce, vendredi, d'une hausse de 1% de l'indice américain des prix à la production pour le mois de février. Les tenants de cette thèse optimiste étaient même. semble-t-il, en majorité. S'il avait fallu évaluer dans quelle proportion les avis se partageaient, on aurait vraisemblablement avancé les chif-fres de 55% d'optimistes et 45% de pessimistes. Le choc provoqué par les dernières statistiques améri-caines (on s'attendait à une augmentation de 0,4% seulement) a été ressenti d'autant plus violemment. Déjà ravivées par une nouvelle pous-sée des prix du pétrole, les craintes relatives à une montée de l'inflation ont resurgi en force, et le malaise du marché curo-obligataire est apperu plus profond que jamais.

Soft College

:: :=<u>:</u>:

\*\*\*

2.0

.~>≈=2

್ಷ ಸಾಧ್ಯ

1724

11.00

2710

. . . .

-11:5

....

1 18 10gg

\* /\*\_: ==

11 0 7 4 2 2 P

... • ?<u>.....</u>

- 362-3 

1 1 1 1 1 1 1

10000000 1. -- : 5.5 %

1. 1.....

1.27 ----

್ಷ ಪ್ರಚಿತ್ರಕ

12.7

. .........

فتتك ويعرور

LOI

2 346F

متفرقة الداء

ش <del>د</del>ست. . .

۱: المستقداد : «

 $\hat{x} : \mathcal{A}_{\mathbf{w}_{\mathbf{w}_{\mathbf{w}_{\mathbf{w}}}}}$ 

En fait, on se préoccupe tout particulièrement de ces transactions d'une vie très brève, un an senlement, à très hauts coupons et qui laissent à l'emprunteur le choix de la monnaie de remboursement. Ces transactions, on le sait, sont vivement recherchées par la clientèle des particuliers fascinée par le taux facial d'intérêt de 14 % ou davantage. Il est difficile d'imaginer que tous les prêteurs soient parfaitement à même d'évaluer les risques encourus alors que phisieurs ban-ques co-chefs de file se plaignent de la difficulté pour elles d'établir des calcula précis de rendement.

Deux nouvelles transactions out va le jour cette semaine mélant l'ECU an dollar des Etats-Unis, pour le Conseil de l'Europe et la SNCF, la première partant de l'unité de compte européenne, la seconde, du dollar. L'opacité de ces transactions fait redouter que des autorités s'en préoccupent et que, dans un légitime souci de protection des investisseurs, elles en viennent à surveiller de plus près le marché euro-obligataire. Or une des raisons du succès de ce marché est d'être supposé capable de faire face à ses responsabilités et donc de les assu-

Parmi les autres succès de la semaine, la maison de titres japo-naise Nomura s'est fait bien des amis en réunissant un immense syn-

pour sa première émission converti-ble en francs suisses. L'opération, à caractère privé, porte sur 250 mil-lions. Elle est doublée d'un emprunt public d'un même montant dont la banques suisses. La Suisse est un

chent à accroître leur fonds propres. Voici que, pour avril, on a une très importante opération convertible, d'un montant d'au direction a été confiée à l'Union de moins 750 millions de francs suisses pour le compte d'une des plus marché privilégié pour les établisse- grandes banques du pays.

#### Prudent retour de l'Afrique du Sud

Cela fait près de quatre ans que l'Afrique du Sud ne s'est plus pré-sentée sur le marché international des capitanz, ni directement ni par l'intermédiaire d'un de ses établissements publics. Depuis quelques mois, elle accomplit un retour dis-cret en Suisse. Deax transactions y ont vu le jour, et une troisième se profile. Leur montant est modeste, et les fonds levés devraient servir au remboursement d'emprunts précé-dents arrivant à échéance. Les rendements proposés aux investiss sont attrayants comparés à d'autres possibilités de placements, et il y a positiones de pascentant, et y a visiblement une clientèle bien défi-nie pour de telles obligations. Les échéances ne dépassent pas trois ans, et les prêteurs peuvent à leur gré exiger le remboursement de leur titres tous les six mois, suivant une écheile qui commence à 99,70 % du pair et finit à 102 %. La dernière en date des émissions de ce genre est pour ESKOM, la société d'électricité nationale.

D'une durée de trois ans et offertes au pair, les obligations seront rémunérées au taux de 7,5 % l'an. Ces conditions sont pour l'emprunteur nettement plus favora-bles que celles que la République d'Afrique du Sud elle-même propo-sait à la fin de 1988 et au début de cette année. Les coupons d'intérêt étaient plus faibles de 7 % seulement, mais entre temps le loyer de l'argent à court terme s'est envolé dans une mesure bien plus impor-

D'un point de vue technique, ces opérations sont tout à fait intéressantes car apparemment aucune banque ne les dirige. Elles semblent éclore d'elles-mêmes, et ai certains des plus grands noms de la finance helvétique y sont liés, ils n'avouent jouer dans ces affaires qu'un rôle très limité, celui d'agent ou d'intermédiaire. Il n'y a pas de prise ferme et le plecement se fait à la commiset le placement se fait à la commis-

Il fant dire que la question sud-africaine est d'une actualité toujours brûlante dans les affaires financières internationales. Les banques suisses viennent d'en faire la preuve en se voyant d'emblée refuser toute parti-cipation au consortium d'émission mis en place pour un emprunt de 500 millions de dollars canadiens lancé pour l'entreprise hydro-électrique Ontario Hydro. La pro-vince d'Ontario a décidé de marquer ainsi sa désapprobation quant aux relations entretenues par les établis-sements suisses et l'Afrique du Sud. Il convient de préciser que le cas est isolé et que par exemple un autre géant canadien de l'énergie, Hydro Québec, n'a pas manqué pour sa dernière transaction internationale, de 300 millions en deutschemarks, de s'appuyer sur un syndicat bancaire qui comprend les grands insti-Que des banques d'une même nationalité se tiennent à l'écart d'un

euro-emprunt peut également tenir à une décision prise dans le pays d'origine de ces établissements et ne rien devoir à la volonté de l'emprunteur. Les pouvoirs publics peuvent leur dicter leur comportement comme cela a probablement été le cas de la nouvelle émission soviétique de 750 millions de deutschemarks pour le compte de Vnesheconombank. Aucune banque française par exemple ne figure dans le syndicat de cette importante transaction que, de Francfort, dirige la Deutschebank. Les obligations sont rémunérées, comme on s'y attendait, au taux facial de 7 % durant sept aus. Il s'agit de la quatrième opération lancée pour cette signature sur le marché international des capitaux depuis que glasnost et perestroïka font partie du vocabulaire de tout commentateur politique. L'absence des banques françaises s'explique par la question des fonds russes levés avant la révolution d'Octobre.

CHRISTOPHE VETTER.

#### **DEVISES ET OR**

#### Belle tenue du franc

Ce n'est pas tant le dollar qui, malgré une vive poussée et deux vagues d'interventions concertées des banques centrales, a tenu la vedette dans les salles des changes parisiennes. Une fois n'est pas contume, le franc français a également créé l'événement, en se redressant vivement vis-à-vis du mark, alors que la devise allemande était bloquée depuis plusieurs mois autour de 3,40 F.

Propulsée par l'annonce de la suppression du contrôle des changes pour les entreprises le 9 mars, soutenue par une conjoncture française toujours favorable et en particulier par la publication d'un indice provi-soire des prix à la consommation satisfaisant en février (+ 0,3 %), la monnaie française a de quoi plaire aux investisseurs. D'autant plus que, bénéficie depuis quelques jours de la poussée du dollar, qui affaiblit le nark an sein du SME.

Selon les rumeurs du marché, la hausse du franc aurait été provoquée en début de semaine par une vente de 2 milliards de marks de la part d'une entreprise française, et de nombreux autres achats auraient suivi. Le mark valait 3,3861 F à la cotation officielle de Paris le 17 mars, contre 3,3917 F une semaine auparavant; c'est le meilleur niveau du franc depuis le mois d'août dernier, même si beaucoup de chemin reste à faire pour revenir an cours pivot fixé lors du dernier réaménagement du SME, en janvier 1987 (3,35386).

La suppression pratiquement totale du contrôle des changes a pro-voqué des remous dans les salles des marchés, qui n'avaient pas prévu un tel allègement des contraintes pesant sur les opérations de change des entreprises. Pendant quelques

jours, • on ne savait sur quel pied danser », remarquait le responsable du marché des changes d'une grande banque parisienne; certains continuaient à coter séparément les taux du franc intérieur et ceux de l'eurofranc, aiors même que ces derniers n'existent plus, résidents et non-résidents pouvant désormais effectuer à leur guise des transac-tions sur la devise française. Mais en fin de semaine, la situation était revenue à la normale. Reste à espérer que le franc ne sera pas chahuté dans un avenir proche, le temps que tous les nouveaux dispositifs de prêts (en particulier sur le long terme) puissent se mettre en place.

Pendant que le marché se réjonissait de la bonne tenue du franc, le dollar a subi deux poussées à la hausse. La première, le 15 mars, d'ampleur limitée, a provoqué une vague d'interventions modestes de la part de la Réserve fédérale et des banques centrales européennes. Dès le lendemain, les achats de dollars reflusient, d'autant plus que l'annouce d'un déficit comme américain en baisse au mois de ianvier (9,5 milliards de dollars) avait été accueillie avec beaucoup d'indif-

En outre, la publication de plusieurs indices économiques laissant présager un ralentissement de l'activité aux Etats-Unis en février (baisse de 0,4 % des ventes an détail, diminution du taux d'utilisation des capacités industrielles à 84,3 %, recul des mises en chantier de 11,4 %, maintien de la production industrielle) avait permis d'apaiser les craintes de surchauffe et de hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis. C'était cependant compter sans l'annonce, le 17 mars, d'une progression très vive (+1%) des

Horio

prix de gros aux Etats-Unis en février, dont les spécialistes estiment que, même en excluant l'énergie et l'alimentation, elle s'élève à 0,6 % environ. Alors que les indices boursiers

des

ités

ois,

ЮЩ-

हे ह

nt-

ont

ıШe

rdu

ize,

e et

rers

fo il

est l va ipal ions

jen-de

onr-idée

ion de

rage Vuc,

Her

oint

chutaient et que les rendements obligataires se tendaient fortement, le dollar s'est immédiatement raffermi, provoquant de nouvelles interventions, d'abord des banques centrales européennes, puis de celle des Etats-Unis. Il a ainsi gagné plus de 3 centimes, cotant 6,3550 F à New-York, le 17 mars, contre 6,3225 F une semaine plus tôt. Contre le mark, le billet vert atteignait 1,8775. La flambée du dollar était particulièrement nette contre le yen, resté très discret depuis le début de l'année. Le dollar cotait 131,70 yens vendredi à la clôture de New-York, son plus haut niveau depuis l'automne dernier. Symboliquement, ce décollage du yen intervient alors que, pour la première fois depuis 1985, les statistiques mensuelles nippones de la balance des paiements de février reposaient sur la même parité dollar-yen (128) qu'un an auparavant.

Après deux semaines d'accalmic sur les marchés des changes depuis que la Bundesbank avait hoisi, le 2 mars, de ne pas relever ses taux directeurs à la suite de la hausse du taux de l'escompte américain du 24 février, les interrogations sur l'évolution probable du dollar en cette période de fin de cycle économique sont reparties de plus belle. FRANÇOISE LAZARE.



## **MATIÈRES PREMIÈRES**

## Le cacao en pleine crise

Tombés en septembre à 714 livres la tonne, leur nivean le plus bas de ces treize dernières années, sur le de tonnes (+ 141 000 tonnes). sion extraordinaire de son conseil s'est tenne ces jours dernières à Lonmenterait de 105 000 tonnes pour dres, mais les débats se sont achevés marché de Londres, les prix du cacao se sont depuis lors quelque peu redressés. Le 17 mars, une onne de sèves valait 850 livres, un léger manque de marchandise ouest-africaine et brésilienne sur le court terme ayant raffermi la tendance. Mais sur le fond, rien n'a changé: pour la cinquième saison consécutive, la récolte sera largement excé-dentaire comparée à la demande attendue. L'organisation internationale du cacao (ICO) table pour la campagne 1988-1989, commencée en octobre, sur un surplus de 199 000 tonnes. Un chiffre nette-ment supérieur à ses dernières estimations de septembre (155 000 tonnes) et à l'excédent de 161 000 tonnes enregistré en 1987-

Si la récolte du Brésil, second pro-ducteur mondial, doit baisser de 22 000 tonnes (pour s'établir à 380 000 tonnes), de très fortes poussées sont escomptées en Côte-d'Ivoire (+ 25 000 tonnes, pour une production de 680 000 tonnes), au Ghana (+ 102 000 tonnes, à 290 000 tonnes) et en Malaisie, nouveau trouble-fête du marché mon-dial, avec une production attendue de 245 000 tonnes, en progression de

An total, la production pour la saison en cours devrait atteindre un volume historique de 2,309 millions

atteindre 2,087 millions de tonnes. Les stocks mondiaux de cacao, actuellement de l'ordre de 889 000 tonnes, pourraient s'élever en fin de campagne à 1,088 million

A ces perspectives sombres qui rendent vain à l'avance tout espoir de voir le marché se redresser, s'ajoute la crise financière latente de l'ICO. Depuis février 1988, l'accord international sur le caçao est devenu lettre morte : son action de soutien des prix par le biais du stock régulateur est paralysée. Celui-ci a pro-cédé à des achats jusqu'à hauteur de 250000 tonnes, plafond prévu par les règlements de l'organisation, sans pour autant réussir à tirer les prix de l'ornière, encore moins à assainir le marché. C'est tout l'inverse qui s'est produit. L'accord n'est pas parvenu à maintenir les cours mondiaux à l'intérieur de la fourchette de prix qu'il se devait de défendre. Le stock a dépensé dans la bataille toutes ses liquidités. L'ICO est une institution aux abois, affai-blie par les retards de paicament de contributions par les pays produc-teurs. Leurs arriérés atteignent 95 millions de dollars, les plus man-vais payours sont aussi les deux plus grands exportateurs mondiaux, la Côte-d'Ivoire et le Brésil.

A l'initiative des vingt-trois mem-

vendredi 17 mars sans résultat tangible. Au nom des consommateurs, les représentants de l'Allemagne fédérale, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne ont demandé la suspension du prélèvement de 30 dollars qu'ils versent à l'ICO sur chaque tonne de

cacao importée. Cette proposition a causé un début de panique dans les rangs des producteurs. Une telle mesure est susceptible de priver totalement l'organisation de revenus. Elle serait contrainte, pour se financer, de vendre sur le marché une partie de son stock-tampon. Une initiative qui accentuerait la pléthore ambiante et entrafnerait sans aucun doute un nouvel accès de faiblesse des prix. De l'avis des professionnels, la crise du cacao illustre la difficulté que connaissent nombre de pays du tiersmonde à s'affranchir de leur dépendance à l'égard d'une matière première. Les pays africains payent actuellement leur obstination à vouloir produire toujours plus de cacao en espérant que le développement économique couronnerait cet effort. L'houre est venue pour eux de déchanter. La Côte-d'Ivoire sup-porte avec peine une dette de l'ordre de 10 milliards de dollars, et les prix du cacao sont au plus bas. Pour longtemps sans doute.

ERIC FOTTORINO.

#### MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 17 mars, 4,8222 F contre 4,8804 F le vendredi 10 mars.

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 13 AU 17 MARS

(La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

D. mark

## L'accalmie n'aura pas duré

Le marché obligataire a subi un nouveau plongeon le 17 mars, en réponse à l'annonce d'une hausse de 1 % des prix de gros aux Etats-Unis au mois de février, qui laisse présager une accentuation des pressions inflationnistes. Pourtant, quelques séances de répit avaient, dans les jours précédents, redonné aux opéra-teurs un nouvel optimisme, fondé sur l'idée que la surchauffe de l'écoque la configuration des taux d'inté-rêt mondiaux est satisfaisante. « Cela suffit. Il faut souffler », expliquait un opérateur sur le MATIF, lassé de plusieurs semaines de fortes tensions sur les taux d'intérêt, et encouragé par les nombreux indices de détente du marché.

Publications d'indicateurs et déclarations de responsables moné-taires, comme celle du président de la Bundesbank Karl Otto Poehl, semblaient lui donner raison.

M. Poehl avait beaucoup impres-sionné les marchés en déclarant le 14 mars que les hausses de prix élevées récomment enregistrées en Allemagne fédérale étaient liées à des facteurs très exceptionnels (principalement la hausse des taxes indirectes) et que, à son avis, le niveau du loyer de l'argent en RFA n'aurait pas besoin d'être relevé pour que les pressions inflationnistes

La Bundesbank a procédé le 15 mars à une prise en pensions au taux fixe de 5,80 %, le même que la semaine dernière, et plus faible que le 6,20%-6,75% enregistré au début du mois. De là, il paraissait certain qu'elle laisserait ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion bimensuelle du 16 mars. De son côté, la Banque de France s'est montrée très généreuse lors de son appel d'offres du 16. Maintenant son taux d'intervention inchangé à 8,25 %, elle a

procédé à une distribution nette de liquidités de 22,7 milliards de francs alors même que s'ouvre la période de reconstitution des réserves des banques.

Ces deux opérations avaient contribué à détendre les conditions du crédit en Europe, le marché francais étant par ailleurs soutenu par la bonne tenue du franc et le niveau élevé des taux réels. Le différe d'inflation entre la France et la RFA se maintient à son niveau historiquement bas, soit 0.8 point en février. après le record de 0,7 point en janvier. Dans ces conditions, le main-tien de l'écart de taux nominaux permet actuellement à la France d'offrir des rendements très attrayants pour les investisseurs

Dans ce climat favorable, le MATIF s'était nettement redressé tout au long de la semaine, le contrat notionnel échéance iuin remontant jusqu'à 105, contre 103,8 le 10 mars après l'annonce d'une baisse importante du taux de chô-mage aux Etats-Unis. Cette reprise avait été favorisée par la grande stabilité du marché du crédit américain. De lundi à jeudi, le rendement de l'emprunt à trente ans du Trésor 87/8 % était resté confiné entre 9,12 % et 9,15 %.

Cependant, la publication de l'indice des prix de gros, bien supérieur à toutes les estimations, a fait l'effet d'une bombe : le rendement de l'emprunt phare américain s'est tendu jusqu'à 9,30 % et le MATIF a une nouvelle fois témoigné de sa sensibilité à l'évolution des taux américains. En une demi-séance, dans l'après-midi du 17, le contrat échéance juin perdait plus d'un point, retombant à 104.

Circulaient à nouveau des rumeurs de relèvement du taux de

l'escompte américain, déjà porté à 7 % le 24 février. Mais la Réserve fédérale, dont on attendait au moins qu'elle laisse monter doucement le loyer de l'argent en réponse à la chute du marché obligataire, a au contraire injecté pour 1,5 milliard de dollars de liquidités, alors que les fonds fédéraux se traitaient à

Comme si une manvaise nouvelle ne suffisait pas, le cours du baril de pétrole a atteint son plus haut niveau depuis quinze mois le jour de la publication de l'indice des prix de gros aux Etats-Unis, franchissant à New-York la barre psychologique de

Si, pendant quelques jours, certains opérateurs ont pu penser que la hausse des taux d'intérêt dans la plu-part des pays industrialisés au cours des derniers mois s'était révélée suffisante pour calmer l'inflation, la journée du 17 mars oblige à poser de nouveau la question.

Le marché primaire sur lequel peu d'émetteurs avaient choisi de se risquer a bien sûr subi le contrecoup de la chute du marché obligataire. Pourtant, les quelques émissions du début de la semaine se sont relativement bien déroulées. C'est le cas de l'emprunt 3 milliards de francs (dont 1,3 milliard à taux fixe) du Crédit local de France qui, émis à 9 %, s'est traité avec une décote de 1%-1,05%, faisant ressortir le rendement à 9,15% environ.
De même, les 2 milliards de france émis par le Crédit agricole ont été facilement placés, en grande partie dans ses propres réseaux, il est vrai. A noter également une émission de la Cofiroute de 600 millions de francs. Emis à 9,20 % avec la Société générale pour chef de file. l'emprunt s'est traité à 9,45 % envi-

| •                    |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| PRODUITS             | COURS DU 17-83              |
| Cuivre h. g. (Loshu) | 1 772 (- 61)                |
| Trois mois           | Livres/tonne                |
| Aleminium (Lordes)   | 2 012 ( 25)                 |
| Trois mois           | Livros/tonno                |
| Nickel (Louiss)      | 16 800 (- 300)              |
| Trois mois           | Dollars/tonne               |
| Sacro (Pais)         | 2 070 (+ 14)                |
| Mai                  | Francs/tonno                |
| Caffe (Louises)      | 1 150 (~ 34)                |
| Mai                  | Livres/tonne                |
| Cacao (New-York)     | 1 360 ( 37)                 |
| Mai                  | Dollars/tonne               |
| Blé (Chicago)        | 448 (+ 4)                   |
| Mai                  | Cents/boissons              |
| Mats (Chicap)        | 282 (+ 3)<br>Cents/hoissess |

243,60 (+ 6,4) Dollars/t. courte

#### La mort de Pierre Calvet

récemment décédé à l'âge de soixante-dix-huit ans (le Monde daté 12-13 mars), disparaît un homme qui, outre son rôle de pre-mier plan dans la Résistance — où il eut notamment l'occasion de prépa-rer la réinsertion des départements d'Alsace-Lorraine dans le territoire national, - occupa dans l'adminis-tration d'abord, puis dans les affaires et la banque (il fut vice-président de la BNP de 1966 à 1970), d'importantes fonctions.

De 1972 à 1975, il avait présidé la nomique, renouant ainsi avec les activités qu'il avait exercées pendant les années 50 et la première moitié des années 60 au service de la zone franc. Il avait pendant long-temps été président du comité monétaire de cette dernière et avait siégé au conseil de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Second sous-gouverneur de la

Banque de France en 1952, pais pre-mier sous-gouverneur de 1960 à 1966, Pierre Calvet avait été chargé à ce titre des affaires internatio-nales. C'est lui qui, pendant douze ans, représenta la France au come de limeteur de l'Inion enconferme des directeur de l'Union européenne des paiements, puis à celui de l'Accord monétaire européen. Il négocia avec succès, avant le rétablis affaires monétaires de la France fin 1958, l'obtention d'importants crédits indispensables pour assurer l'équilibre des comptes... et la mar-che de l'économie française. C'est lui qui, de 1947 à 1952, avait déjà assumé la lourde tâche de diriger

# Le Monde

#### **ÉTRANGER** 3 Le chef du PC chinois lance

#### un rappel à l'ordre. 5 Etats-Unis : M. Cheney confirmé au poste de secrétaire à la défense.

#### **DATES**

2 il y a soixante-dix ans, la de Béla Kun.

#### POLITIQUE

6-7 Avant le second tour des élections munici-7 « Livres politiques », par

André Laurens.

#### question. Les musuin et l'affaire Rushdie. Soorts : bronze baroque pour la France aux championnats du monde de patinage artistique.

8 Le commissaire Jobic à la

#### SOCIÉTÉ **CULTURE**

14 Mode : la Semaine du prêt-à-porter automne hiver 1989.

#### ACADÉMIE FRANÇAISE 9 à 12 La récaption de

M. Pierre-Jean Remy.

#### **ÉCONOMIE** 17 Selon le FMI, l'inflation

va s'accélérer en 1989, mais la croissance restera vigoureuse. - L'enquête de la COB sur

Seghin-Say. 18 Revue des valeurs. 19 Crédits, changes, grands marchés.

#### **SERVICES**

Météorologie ......... 16 Mots croisés ........... 16 Télévision . . . . . . . . 16 Spectacles ..........15

#### TÉLÉMATIQUE

 Récervez vos séjours à la montagna ...... SEJOUR Municipales : les résultats complets du 1= tour . . . ELEC • Chaque matin le mini-journei de la rédaction .....JOUR e L'actualité 24 hours sur 24

3615 tapez LM et 3615 tapez LE MONDE

#### Pour éviter des manifestants

#### M. Rocard écourte sa visite à Besançon

BESANÇON de notre correspondant

« Ira-t'y, ira-t'y pas? » Dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Besançon, où Robert Schwit, maire socialiste sortant, et ses colistiers recevaient le premier ministre au terme de sa tournée électorale, la question était dans tous les esprits. Une manifestation d'environ cent cinquante enseignants, dont les orga-nisateurs SNES, FEN, SNI-PEGC avaient pourtant fait savoir qu'elle serait aussi peu agressive que possi-ble, allait-elle dissuader M. Rocard de se rendre au meeting prévu dans la salle voisine du Kursaal, où les électeurs l'attendaient depuis deux

L'auditoire restreint admis à l'hôtel de ville finit par apprendre que M. Rocard ne se rendrait pas au Kursaal. Le chanteur Francis Lalanne, dont le nom figurait sur les

affiches dans le même caractère que celui de M. Rocard, fit donc à lui seul la soirée, tandis qu'au dehors militants socialistes et enseignants se renvoyaient mutuellement la res-ponsabilité de la défaillance du premier ministre. « Vous l'avez empê-ché de venir, vous ne vous étonnerez pas si Tourrain: [NDLR] le nrrent RPR *prend la mairie.* >

 On n'avait que cette occasion de lui rappeler ses promesses, on vou-lait seulement lui parler. » Pendant ce temps, les Verts, qui avec leurs 12 % ont choisi de se maintenir au second tour, accusés eux aussi de faire le jeu de la droite, distribuaient tranquillement leurs tracts aux uns et aux autres. En fin de soirée Robert Schwint devait intervenir rapidement pour préciser que M. Rocard avait dil se plier à des impératifs de sécurité.

#### La bataille d'Orly

#### Le suffrage universel est « dans la cave »

tier. T'es plus un élu. Dégage ! » Le climat est à la franche cameraderie à Orly où un duel fratricide oppose au second tour des élections municipales M. Gaston Viens, maire sortant récemment exclu du PCF (47,78 % au premier tour) et son premier adjoint, M. Alain Girard, communiste conthodoxe > présenté par le PCF et le PS (31,28 %). Alors qu'il effectuait une tournée d'électeurs avec un collègue M. François Philippon, adjoint ste au maire d'Orly et colistier de M. Viens - aucun socialista ne figure sur la liste Girard — se fait apostropher en ces termes peu amènes. Un bref dialogue s'engage :

- ∢ Ce sere au suffrage universel de dire si je suis un élu ou non », rétorque M. Philippon. e On va te faire voir le suf-

frage universal dans la cave >, aurait répondu l'un de ses trois

Coup de tête sur le nez, traumatisme nécessitant huit jours d'arrêt de travail :M. Philippon a déposé plainte à la gendermerie Ses trois scresseurs auraient ét identifiés comme proches des leunesses communistes de Vitry. C'ast la seconde fois en

«T'as rien à faire dans le quar- proche de M. Viens se voit contrainte de déposer plainte.

> Selon le maire et ses amis Orly est investie par des militants actifs venus d'Ivry, de Vitry, de Choisy-le-Roi, de Villejulf et de Champigny. Autant de municipa-lités tenues par le PCF, dont le sort a déjà été réglé au premier tour. « Orly est occupée et nous faisons de la résistance», dit l'un. € Actuellement, quinze équipes placardent sans discontinuer des affiches de Girard », dit

Le souci principal du maire d'Only est la « sincérité du scrutin » du dimanche 19 mars, ca la venue en masse de personnes étrangères à la commune le préoccupe vivement. «Si il y a des incidents, dit-il. l'accuse per avence les gens venus d'aille sont dangereux. > Dans l'Humanité du 18 mars. M. Jean-Claude Lefort, premier secréta de la fédération du Val-de-Marne du PCF, accuse les amis de M. Viens d'utiliser un « procédé digne des pires méthodes archi-éculées utilisées ailleurs qu'à gauche ». Il condamne « fermement » les auteurs de la tension actuelle, en précisant que son exploitation est le « signe des difficultés rencontrées par

FRANCIS GOUGE.

## Les protestations contre « les Versets sataniques »

## Nouvelles manifestations dans des pays musulmans

De nouvelles manifestations contre les Versets sataniques et la Grande-Bretagne se sout déroulées, vendredi 17 mars, au Bangiadesh et an Soudan, où plusieurs milliers de musulmans ont réclamé la tête de Salman Rushdie. A Khartoum, les manifestants ont demandé la rupture des relations diplomatiques avec Londres, et le boycot-tage des produits en provenance de ce pays. A Dacca, c'est aux cris de « nous tnerons Rushdie » que plusieurs dizaines de milliers de personnes out défilé dans les rues à l'issue de la prière de vendredi. Cependant, en Malaisie, les autorités ont interdit la vente de Newsweek et de la Far Eastern Economic Review (dont le siège est à Hongkong) pour avoir reproduit des extraits

des Versets sataniques. (Lire également en page 1

l'article de Henri Tincq). Londres a, par ailleurs, accueilli favorable-ment le fait que la Conférence islamique, qui vient de se tenir à Ryad, n'a pas souteau l'appel au meurtre iranien contre Salman Rushdie (le Monde du 18 mars). « Nous constatous que la majorité modérée du monde islamique prévaut »,

a déclaré su porte-parole du Foreign Office. L'affaire Rushdie a, en outre, privé le prince Charles de l'un de ses sports favoris, vendredi, à Dubal, où, à la demande des autorités britanniques, il a renoncé à participer à un match de polo « pour des raisons de sécurité ». — (AFP, AP, UPL)

« Pragmatistes » contre « radicaux » en Iran

#### L'affaire Rushdie n'a pas mis fin à la lutte pour le pouvoir

Près d'un mois après le début de l'affaire Salman Rushdie, qui a permis à l'imam Khomeiny de reprendre en main une situation qui emblait lui échapper, rien n'a pratiquement changé en Iran sur le plan intérieur. Contrairement à ce qui s'était passé il y a environ dix ans, lors de la prise d'otages de l'ambas-sade des États-Unis, la rue est demeurée pratiquement indifférente aux appels du guide.

Les dirigeants des différentes factions du sérail islamique, vertement semoncés par l'imam le 23 février dans son message adressé aux oulémas (docteurs de la loi musulmane) leur demandant de rester unis, ont tous fait acte d'allégeance. Mais dans la pratique la lutte pour le pouvoir n'a pas cessé et s'est poursuivie comme si le message de l'imam n'avait pas été entendu.

Le principal perdant de cette interminable lutte pour la succession est pour l'instant le chef du clan des « pragmatistes », l'hodjatoleslam Rafsandjani, dont l'autorité a été sérieusement entamée. Le président du Majlis, qui avait été nommé, en juin 1988, commandant en chef par intérim des forces armées, a perdu presque la moitié de ses pouvoirs militaires. En effet, le 7 mars, un obscur religieux d'Ispahan, l'hodja-toleslam Abdallah Nouri, a été désigné au poste de représentant de l'imam auprès des pasdarans (les gardiens de la révolution).

Ces derniers supportaient mal la tutelle de M. Rafsandjani, en qui ils voient l'un des principaux responsa-bles des revers militaires ayant fina-lement conduit l'Iran à accepter la résolution 598 des Nations unies \* dans les pires conditions possi-bles ». Ils obtiennent ainsi partiellement satisfaction.

Le commandant en chef des forces armées n'a plus désormais son mot à dire sur tout ce qui concerne pratiquement la moitié des forces militaires du pays. Ce n'est pas un basard si le contrôle des activités des pasdarans a été confié à l'hodjatoles-lam Nouri. Il fait, en effet, partie du bureau du fils de l'imam, Ahmed Khomeiny, qui, nul ne l'ignore, est le deux ex machina du clan des « radican ex macrima du cian des « radi-caux » et qui révait depuis long-temps de réduire les pouvoirs, à ses yeux exorbitants, de M. Rafsand-jani.

La riposte n'a pas tardé. Les trois matistes » - MM. Rafsanjani, Khamenei et Moussavi - qui font partie du Conseil suprême de la justice ont aussitôt réorganisé cet organisme de manière à réduire singuliè rement les pouvoirs de M. Khoeniha, qui fut le mentor des étudiants de la ligne de l'imam et qui occupe actuellement les fonctions de procu reur de la République.

contenter de superviser les activités des tribunaux civils qui jugent les affaires relevant du droit commun.

M. Khoeniha, l'une des princi-pales figures du clan des «radi-

caux », a été privé de toute autorité

sur le parquet et les tribunaux révo-

lutionnaires. Il devra désormais se

#### « Dans l'intérêt du pays »

En réalité, la classe politicoreligieuse au pouvoir à Téhéran est davantage préoccupée par la prépa-ration de l'élection présidentielle prévue pour le mois d'août que par les impératifs de la mobilisation idéologique exigée par l'imam dans l'affaire Salman Rushdie.

D'ores et déjà, deux des princi-paux et éventuels candidats à la sucession du président Khamenei, MM. Rafsandjani et Khoeniha, voient leurs chances singulièrement iminuées à la suite de leurs récents déboires. Dernièrement encore, plu-Parlement pour conseiller au prési-dent du Majlis d'abandonner, « dans l'intérêt du pays », le projet qu'on lui prête de devenir le prochain président de la République.

M. Rafsandiani serait d'autant plus enclin à écouter ces « conseils » qu'il est maintenant certain que la Constitution ne sera pas amendée dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du chef de l'Etat, sur le mode américain. Le président du Majlis n'est pas homme à se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes.

JEAN GUEYRAS.

#### En 1988

#### 1 182 passagers aériens ont été tués

Selon les statistiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), on a déploré en 1988 la mort de 1 182 personnes dans des accidents d'avions commerciaux. soit une augmentation de 9.1 % par rapport à l'année précédente, qui aveit vu la disparition de 1 083 personnes. L'OACI distingue les vois réguliers, qui ont connu 27 accidents faisant 735 victimes (26 accidents et 901 victimes en 1987); les vols non réguliers, qui ont connu 21 accidents faisant 178 vic-times (11 accidents et 47 victimes), et les cinq actes de terrorisme ayant tué 289 personnes (4 attentats et 135 victimes).

En dépit de l'aggravation de la morbidité sérienne, les vols réguliers ont confirmé leur haut niveau de sécurité puisque le nombre de passagers tués par cent millions de passagerskilomètres est tombé de 0,06 en 1987 à 0,04 en 1988.

#### **ESPAGNE**

#### Jesus-Maria de Leizaola, ancien président du gouvernement basque en exil, est mort

Saint-Sébastien. - Jesus-Maria de Leizaola, qui présida le gouverne-ment basque en exil à l'époque de la dictature du général Franco, est décédé à l'âge de soixante-deux ans, à Saint-Sébastien, d'une crise cardiaque, a-t-on appris vendredi 17 mars, de source hospitalière.

en 1937 lorsque les troupes de Franco s'étaient emparées du Pays basque espagnol. Il était alors minis-tre de la justice et de la culture du gouvernement basque, dont il allait devenir officiellement président en

Il était revenu en Espagne en décembre 1979 et avait alors aban-donné la présidence du gouvernement basque, après la création de la communauté autonome d'Euzkadi dans trois des quatre provinces basques espagnoles, quatre ans après la mort de Franco. – (Reuter.)

#### En Italie

#### **Polémiques** autour de la « Televisione verita »

La télévision privée italienne demeure un véritable Far West pour producteurs en quête d'innovations. Amsi, l'une des trois chaînes privées de Silvio Berlusconi, Canale 5, a lancé récemment la « Televisione verita », des documents d'une ving-taine de minutes destinés à illustrer des événements graves (enlèvement, procès, etc.). Le 15 février, l'émission de « Televisione verita » programmée sur Canale 5 a secoué la Péniusule. En direct à l'écran, un jeune homme s'est injecté une dose d'héroine dans une des veines de son bras déjà criblé de piqures. Le film était sensé produire un tel choc qu'il détournerait les jeunes de la drogue. Un problème crucial en Italie, qui a dû faire face, l'an dernier, à l'accroissement du nombre d'héror-nomanes (environ 450 000) et à la recrudescence de décès par surdose (plus de 700).

A l'issue de l'émission, des centaines d'appels ont assailli le stan-dard de Canale 5. Selon la direction de la chaîne, 90 % d'entre eux exprimaient le soutien des téléspectateurs à ce programme. Certains allaient jusqu'à réclamer que ce document soit rediffusé et montré dans les écoles. Dans les jours qui suivirent, la presse italienne a longuement débatta da bien-fondé de ces émissions de « Televisione verita », en interrogeant experts et personnalités de médias. Un de ces observateurs, Massimo Buscema, a expliqué que « le fond sonore de l'émission - une musique de Joan Baez - constituait un agrément qui pouvait plutôt inciter les jeunes à consommer de la drogue. » Le directeur de la RAI, Enrico Manca, s'est inquiété d'« un programme si violent qui risquait de stimuler la curiosité morbide des

téléspectateurs an lieu de les aider

à exercer leur sens critique ». En revanche, Guglielmo Zucconi, pro-ducteur de l'émission, a indiqué que celle-ci « malgré son côté coup de poing, était nécessaire puisque rien n'avait bougé sur le front de la lutte anti-drogue», tandis que le fonda-teur du centre San-Patrignano, l'un des lieux d'accueil pour drogués les plus comus en Italie, Vincenzo Muccioli, a assuré que « l'émission et son style étaient absolument justiflés: ces images montrent les choses telles qu'elles sont ».

La justice s'est saisi du dossier. Guglielmo Zucconi et deux de ses assistants sont actuellement soumis à une enquête. Celle-ci devrait préincité à se piquer à l'écran pour les besoins de l'émission, ou si le docu-ment a été filmé « en situation ». Dans le premier cas, le producteur risque d'être inculpé pour incitation à usage de drogue. Mais le jeune homme apparu à l'écran, et identifié depuis, n'avait toujours pas été interrogé cette semaine.

La « Televisione verita » n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice italienne. D'autres documents - l'interview d'un activiste des droits des animaux recherché par la police, un entretien en direct avec un enfant récemment enlevé. etc. - font aussi l'objet des investigations de la justice.

YVES-MARIE LABÉ.

Le numéro du « Monde » daté 18 mars 1989 a été tiré à 538 965 exemplaires

CDEFG

## Les conflits dans la presse parisienne

## M. Miot réfute les accusations de FO

Après la CFDT (le Monde du 17 mars), le syndicat national FO des employés et cadres de presse a exigé, vendredi 17 mars, d'être partie prenante aux négociations sur la modernisation de l'impression et de la distribution des quotidiens nationaux, dénonçant les « accords secrets » passés entre le Syndicat du Livre CGT et le Syndicat (patro-nal) de la presse parisienne (SPP).

Dans un communiqué, le président du SPP, M. Jean Miot, a estimé ces déclarations « dénuées de dement. Tous les accords relatifs à la restructuration de la presse parisienne entre les entre-prises et le Comité intersyndical du Livre CGT, sous l'égide du SPP, découlent de l'accord-cadre du qui s'ensuivent [...]. Ces accords



«Le jeudi 16 mars 1989, ajoute M. Miot, le SPP a convoqué emble des organisations syn cales représentant les ouvriers, les employés et les cadres pour exami-ner l'évolution des salaires de 1989. Un constat a été dressé, démontrant conjointe de l'ensemble des organi-sations syndicales aux différentes négociations. Cette impossibilité ne tat d'une discrimination patro-Autre témoignage de la tension

existant dans la presse parisienne actuellement : trois cents militants CGT des Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) ont force les grilles et sont entrés en force, vendredi 17 mars, dans un centre de routage de presse, à Cré-teil (Val-de-Marne), pour exiger que les liasses de magazines qui y étaient triés soient « rapatriés » aux NMPP. L'entrepôt privé – la Flè-che cavaillonnaise – était accusé par les manifestants de servir de réseau paralièle de routage pendant le conflit agitant les NMPP. Les liasses de magazines qui devaient être triés et routés (le Point, Aujourd'hui Madame, Femme d'aujourd'hui, Jours de France, Télé-Poche, Télé-7 jours et des catalogues de la Redoute) out été chargés à bord de six poids lourds appartenant à l'entreprise, qui ont été conduits sous escorte CGT vers des centres NMPP.

une nouvelle fois l'impossibilité d'aboutir à une participation saurait, en aucun cas, être le résul-

• infiltration à la frontière • Les infirmières anesthéisraélo-jordanienne : un soldat israélien tué. — Un soldat israélien a été tué et un autre blessé dans la mars, lors d'une opération de comde travail mis en place par le min mando à la frontière israélome. L'incident s'est produit dans la région de Hatzeva, dans le désert du Néguev (sud d'Israēl), selon des sources militaires israéliennes. C'est la première fois depuis plusieurs années qu'une tentative d'infiltration à partir du territoire jordanien réussit. Par ailleurs, deux Palestiniens ont été tués samedi à Gaza lors de heurts entre manifeetants et militaires- (AFP.) cée dans le conflit ».

 Attentat contre le foyer Sonacotra de Cagnes-sur-Mer : neuvième inculpation. — Serge Bayoni, trente-deux ans, à la fois agent de sécurité, chauffeur et garde du corps à Cannes, qui avait été interpellé en début de semaine par la police judiciaire de Nice, a été pré-senté, vandradi 17 mars, au parquet de Grasse, puis ensuite inculpé, notamment, d'assassinat, de des-truction de biens mobiliers et immobiliers par substance explosive ou incendiaire par M. Jean-Pierre Murmandat de dépôt, Serge Bayoni aurait reconnu sa participation à 19 décembre dernier contre le foyer Sonacotra de Cagnes-sur-Mer

(Alpes Maritimes). • M. Monod repousse l'idée d'une fusion entre la Cinq et M 6. - Bien que M 6 eit perdu environ 400 millions de francs en 1988, il n'est pas question pour la Lyonnaise des eaux (actionnaire à 25 % de la chaîne) de s'en désengager. Le PDG de la Lyonnaise, M. Jérôme Monod au contraire déclaré, vendredi 17 mars, vouloir « persévérer jusqu'à ce que les activités de son groupe dans le câble et la télévision soler équilibrées, c'est-à-dire entre 1991 et 1993 ». Interrogé sur une éventuelle fusion de la Cinq et de M 6 une hypothèse notamment évoqué par le PDG de Canal Plus, M. André Rousselet, — M. Monod a rétorqué ne pas savoir « ce que veut dire le rapprochement de deux pertes ».

sistes suspendent leur grève. Les infirmières anesthésistes or annoncé le vendredi 17 mars leur décision d'arrêter leur grève en attendant les conclusions du groupe de la santé. Selon le communiqué de la coordination nationale des infirmières anesthésistes et le syndicat national, les infirmières anesthésistes, qui en étaient vendredi à leur dixième jour de grève, « l'acceptation par le ministre de créer un groupe de travail réunissant infirmières anesthésistes, médecins anesthésistes et direction des hôcitaux est une avan-

• Chantiers nevels : quinze navires pour l'Espagne. - Trois chantiers navals espagnols (Factorias Vulcano, Naval Gijon et Astilleros Reunidos del Necvion) ont reçu une commande du courtier britannique Clarkson pour la construction de quinze navires de 5 000 tonnes. Ces bateaux battront pavillon libérien. gnois, qui annonce ce qui est le plus important contrat de l'histoire de la construction navale ibérique, estime la valeur de cette commande à 60 milliards de pesetas (3,2 milliards

Chintz de toute beauté? Ou? O Ü TROUVER du chintz et du sa-th imprimé à 39,50F le mêtre linéaire en 140 traité arti-salissures? Je crois que c'est impossible. Nor-

- (Publicité) ---

Je crois que c'est impossible. Normalement c'est; 150 f?

— Oui, mais chez Artirec Tiseus, qui a bénéficié d'un lot non épuisé pour une chaîne d'hôtels, on le vend à 39,50 f qualité « alège » parfeit aussi pour murs et rideaux.
Incroyable mais vrai. Tant qu'il y à du stock à l'entreprôt secret du 8 impasse St-Sébastien 11°, tél.: 43.55.66.50. Agréé Frac.
Ne pas se tromper: arrivant par le bd R. Lenoir, à la hauteur du 57 prendre la Rue St-Sébastien puis 1° à gauche [mapasse St-Sébastien puis 1° à gauche [mapasse St-Sébastien Artirec Tissus est au 3. Park, grat. cour. 5% lecteurs Le Monde.





